

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

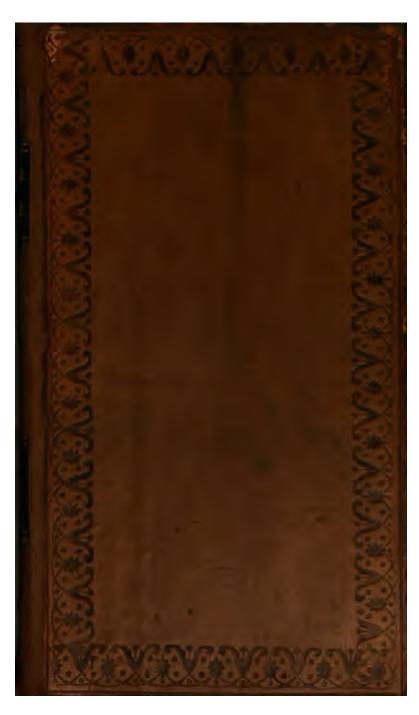

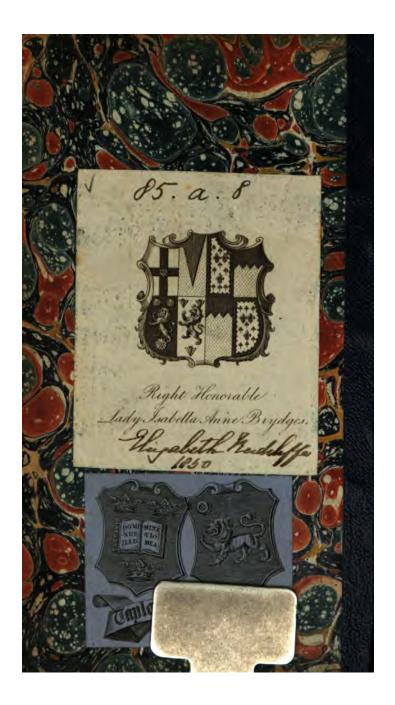

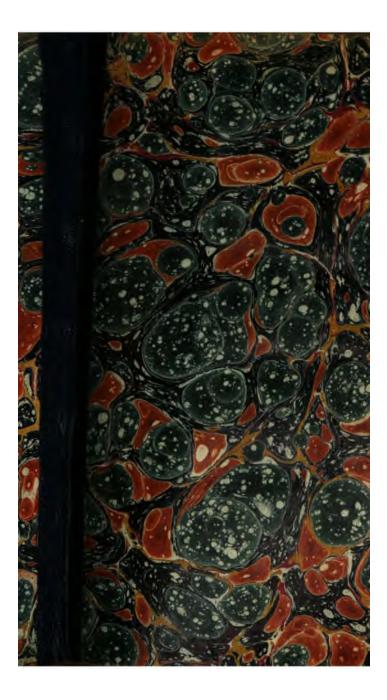

.

.

.

•

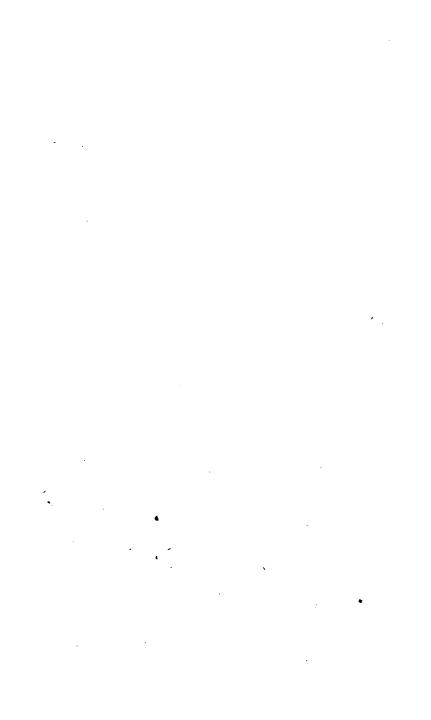

· · · • 

. 

· : 

•

.

. • . •

## LA DUCHESSE

DE

# LA VALLIÈRE.

## LA DUCHESSE

DE

# LA VALLIÈRE.

NEUVIÈME ÉDITION.

PAR MADAME DE GENLIS.

TOME SECOND.

### A PARIS,

CHEZ MARADAN, LIBRAIRE, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, Nº 9.

1813.



### LA DUCHESSE

### DE LA VALLIÈRE.

It est bien naturel que les femmes soient plus sensibles et plus malheureuses que les hommes dans toutes leurs affections, même dans les plus légitimes : comme'épouses, comme mères, que n'ont-elles pas à souffrir !... La providence, dans le partage fait aux deux sexes, a mis d'un côté le courage et les périls, et de l'autre, par une conséquence nécessaire, les craintes, les inquiétudes et les douleurs !... Il falloit que celui qui doit s'exposer à tous les dangers eût un cœur plus ferme et moins tendre: mais il falloit que la compagne qu'il protége et qu'il défend fût prompte à s'alarmer, à frémir pour lui; qu'elle n'envisageat qu'avec effroi, avec horreur, tout ce qu'il brave et tout ce qu'il affronte: la foiblesse même d'une femme est le garant de sa reconnoissance, son admiration et son amour s'en accroissent; elle est timide et craintive; elle tremble, et souvent pour des chimères, mais elle en aime mieux!...

Cependant tant de secousses et d'agitations violentes altérèrent si visiblement la santé de madame de la Vallière, que Louis à son tour éprouva les tourmens de la plus vive inquiétude : il consulta secrètement son premier médecin sur l'état de la duchesse (1); on pensa qu'un air plus pur lui feroit du bien, et l'on partit aussitôt pour Saint-Germain, Madame de la Vallière eut dans ce lieu une maison séparée, avec un grand jardin qui touchoit à la forêt. Elle aimoit passionnément la campagne; elle se plaisoit à cultiver des fleurs, et surtout à conserver, du moins comme un reste de bonheur au milieu de la cour, les amusemens si chers à sa première jeunesse. Un soir, sur la fin de l'automne. elle étoit seule dans son jardin; le temps étoit calme et pur, et l'air embaumé. La duchesse s'assit dans un parterre rempli

<sup>(1)</sup> Mémoires de Bussy,

d'orangers; placée sur une terrasse élevée, elle dominoit la forêt de Saint-Germain, qu'elle apercevoit dans l'éloignement. Cette vue lui serra le cœur, en lui rappelant vivement les superbes ombrages, qui de même couronnoient une partie du château de la Vallière !... Elle jeta les yeux sur les arbustes sleuris dont elle étoit entourée: ce conp-d'œil enchanteur excitoit en elle un sentiment vague, indéfinissable, et composé de mille sensations différentes, de regrets confus, d'une émotion remplie de trouble !... Dépouillée de l'innocence, elle n'éprouvoit plus ce calme délicieux dont elle avoit jadis goûté le charme en admirant les beautés de la nature : l'agitation et l'inquiétude se mêlent à tous les sentimens d'un cœur égaré, qui n'a plus de repos parce qu'il n'a plus de règle!... Les regards de la duchesse se fixèrent vers les cieux; en contemplant le spectacle ravissant d'un beau coucher du soleil, son âme tout entière s'élança vers le créateur de tant de merveilles; mais aussitôt un triste, retour sur elle - même lui rendit pénible ce mouvement religieux... Être éternel! s'écria-t-elle, tu ne peux voir dans mon amour pour toi qu'une horrible inconséquence, et qu'une profanation dans mes hommages ! Tu ne devrois m'inspirer maintenant que la crainte de tes jugemens terribles; et néanmoins ce cœur si foible, ce cœur indécis et tremblant, se plat toujours à s'épancher devant toi! Je trouve toujours de la douceur à ne douter ni de ton existence, ni de ton pouvoir suprême! Mais tu ne m'as point abandonnée, tu me réponds; oni, je reconnois encore ta voix redoutable et sévère, elle m'attendrit et m'accable !... Je l'éconte avec saisissement, et pourtant je veux l'entendre! Anéantie en ta présence, j'ai†sans cesse le besoin de m'y placer, de t'offrir mes pleurs, mes regrets superflus, de m'humilier devant toil tu ne peux me fixer, mais tu m'attires! Hélas! ce n'est plus tol que je cherche dans la solitude, et c'est toi seul que j'y retrouve !... Indigne de te servir, je n'ose t'invoquer; et je t'appelle! et cependant je n'attends de toi que de justes châtimens! Viens, punis-moi, mais ne t'éloigne pas! Oh! daigne me parler tonjours, j'aime mieux tes reproches que ton silence!...

En disant ces mots, la duchesse essuya ses larmes qui couloient doucement: celles que fait répandre la piété (même aux coupables), ne sont jamais amères. Le jour tomboit, la duchesse se leva, et après une demi-heure de promenade, elle entra dans un long berceau convert de chèvre-feuille; elle s'y reposa sur un banc de verdure, et s'y oublia jusqu'à la nuit.

Ce jour même, ayant su qu'un religieux avoit sait dans la matinée une quête à la cour pour un village incendié, elle avoit chargé une de ses amies de lui envoyer ce religieux dans la soirée. Il vint à huit heures; il faisoit tout-à-fait nuit, la lune seule éclairoit le jardin, mais ses rayons ne pouvoient pénétrer l'épaisseur du feuillage sous lequel la duchesse étoit assise. Un valet de chambre qui accompagnoit le religieux, l'annonça en le conduisant sous le berceau; la duchesse, qui vouloit l'interroger, dit au valet de chambre de lui donner cinquante louis lorsqu'il s'en iroit. Le valet de chambre, après avoir reçu cet

ordre, la laissa sente avec le religieux; qui gardoit le plus profond silence. Madame de la Vallière se leva, et marchant lentement pour aller regagner le parterre : Mon père, dit-elle, on m'a fait la peinture la plus touchante des désastres de ce village, et je voudrois y aller... Elle attendoit une réponse, et n'en recevant point : Je vous prie, mon père, reprit-elle, de m'apprendre quelle est la famille la plus intéressante de ce village: l'argent qu'on vous remettra en sortant d'ici, est pour les malheureux habitans en général; mais en outre, je voudrois prendre soin d'une famille... A ces mots, la duchesse entendit soupirer le religieux, mais elle n'obtint point de réponse. Eh quoi ! dit - elle, craignez-vous de me confier le sort de quelques infortunés ?... Craignez-vous de remettre en mes mains de jeunes orphelines?... Je n'ai pas droit de m'offenser de cette défiance, cependant elle n'est pas soudée... Mon père, je leur tairai mon nom, et je placerai les enfans dans des colléges et dans des couvens... Ici la duchesse s'arrêta; le religieux gémissoit sour-

dement, il pleuroit et ne répondoit point. La nuit, l'obscurité, ces sanglots étoussés, ce silence extraordinaire, frappèrent la duchesse, et lui causèrent une espèce de terreur que sa raison ne put surmonter... Saisie et tremblante, elle eut néanmoins la force de hâter sa marche; le religieux la suivoit, elle l'entendoit derrière elle, et elle précipitoit sa course comme si elle eût voulu le fuir. Enfin, elle sortit du sombre berceau; la vue de sa maison et la clarté de la lune lui rendirent son courage; elle s'arrête, se retourne et voit en face près d'elle, le religieux immobile, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux baissés et le visage couvert de larmes!.. Elle le regarde fixement et frissonne ;... elle reconnoît en lui le vertueux père Anselme! ce saint religieux, l'ami de son enfance, le guide des premières années de sa jeunesse; celui qui lui donna de si pieux conseils; celui qui recut les derniers. soupirs de sa mère !... Tous ces souvenirs oppressent à la fois son cœur; elle joint les mains d'un air suppliant, et tombant sur un siége de gazon, en versant un

déluge de pleurs : O mon père! s'écriat-elle, Dieu me pardonnera, je suis si malheureuse!... — Oui, dit ensin le vénérable vieillard, une telle âme doit revenir à lui!... A ces mots, il s'éloigne précipitamment et disparoît (1).

Le lendemain matin, anssitôt qu'il fut jour, madame de la Vallière monta en voiture et partit pour se rendre au village incendié, situé à deux lieues de Saint-Germain : ses gens sans livrée étoient revêtus d'habits gris, et ils avoient ordre de ne point dire son nom dans le village. Elle avoit l'adresse de la famille la plus infortunée de ce lieu: car, la veille, le père Anselme, avant de sortir de chez elle, l'avoit donnée au valet de chambre qui lui remit les cinquante louis. Le cœur sensible de madame de la Vallière fut déchiré, en entrant dans ce.village dévasté qui n'offroit plus que de tristes débris. Hélas! dit-elle, les flammes qui produisirent tons ces ravages n'ont point détroit les chefs-d'œuvre

<sup>(1)</sup> Tout le fond de ce récit est historique, et

des arts et les monumens de l'orgueil; elles ont causé des infortunes plus réelles et plus touchantes : ces malheureux habitans n'ont point à regretter ces brillantes bagatelles qu'une vanité frivole entasse dans les palais; mais ils déplorent la perte de leur absolu nécessaire!... Ici le feu n'a point consumé de vains objets de luxe, il n'a dévoré que ce qui fut utile, que le fruit d'un pénible travail !... Oh ! combien on doit plaindre ces infortunés si courageux, si modérés dans leurs désirs, si pen difficiles en bonheur! leurs larmes n'ont jamais coulé pour des peines imaginaires. Quand ils pleurent, c'est qu'ils souffrent des maux dont la seule image nous feroit frémir! quand ils gémissent, ils succombent, ils meurent!... Malheur aux cœurs féroces que de telles plaintes n'attendrissent pas !... En faisant ces réflexions, madame de la Vallière traversa tout le village; la maison qu'elle cherchoit étoit située à l'extrémité de la rue principale : c'étoit une ferme dont, huit jours auparavant, les habitans vivoient dans l'aisance; mais le feu avoit brûlé les greniers, les granges, les grains, les

vêtemens, les bestiaux; il n'y restoit qu'une grande pièce dépouillée de meubles, contenant un vieillard octogénaire, sa fille, son gendre et huit enfans presque nus, dont l'ainé avoit douze ans. Les murs noircis par la fumée, et les solives du plafond endommagées par le fen, attestoient la peine que la malheureuse famille avoit eue pour se conserver ce dernier abri!... Madame de la Vallière, en s'avançant dans la chambre, fut distraite de sa pitié par un objet inattendu, c'étoit une jeune dame, d'une éblouissante beauté, qui remettoit à la fermière un gros paquet rempli de vêtemens; la belle inconnue, de son côté, parut surprise en voyant une personne aussi remarquable que la duchesse : elles se regardèrent l'une et l'autre avec la plus douce expression de bienveillance et de sensibilité; ensuite l'inconnue, après avoir fait son offrande, se retira. La duchesse voulut apprendre son nom; on ne le savoit pas. La duchesse s'approcha du vieillard qui paroissoit plongé dans une morne douleur; elle lui demanda à combien se montoit à peu près la valeur de ce qu'il avoit perdu dans

l'incendie. Le vieillard, qui ne vit dans cette question qu'une simple curiosité, répondit d'un ton sec, sans regarder la duchesse: Environ huit mille francs. Eh bien ! reprit-elle, voici cent louis; demain vous aurez en outre deux mille écus qu'on vous apportera dans la matinée. L'effet de ce peu de mots fut inexprimable; le vieillard joignit ses mains tremblantes, deux larmes eoulèrent sur ses joues vénérables; le fermier, plein de saisissement, regardoit sa bienfaitrice sans songer à peindre sa reconnoissance, car il ne connoissoit point de langage quipût l'exprimer; sa femme, transportée du plus tendre mouvement de la nature, s'écria: Venez, mes enfans, je vais donc encore vous embrasser avec joie!... Cette bonne mere depuis huit jours n'avoit trouvé dans leurs caresses qu'un supplice de plus; la bienfaisance venoit de lui rendre tout le bonheur de la maternité... Après avoir joui de cette scène délicieuse, la duchesse fit plusieurs questions sur les enfans : le résultat de cet entretien fut qu'elle se chargeoit de payer l'apprentissage des deux aînés. Elle partit comblée des bénédictions de l'heureuse famille, et après avoir passé l'une des plus douces matinées de sa vie.

La santé de madame de la Vallière se rétablit à Saint-Germain; on retourna sur la fin de novembre à Versailles. Le roi aimoit toujours éperdument la duchesse; mais cette dernière conservoit un fond de mélancolie qui blessoit le roi, il pensoit que l'amour auroit dû vaincre tous ses scrupules : il étoit jaloux de sa tristesse, sa vanité s'en irritoit en secret; cependant ce caractère dont il se plaignoit prolongeoit la durée de sa passion.

Madame de la Vallière, la plus sensible de toutes les femmes, devoit être la meilleure des mères; mais sa tendresse extrême pour ses enfans ne fut pas pour elle un sentiment plus heureux que l'amour. L'aînée de ses enfans, mademoiselle de Blois, étoit dans sa cinquième année, et elle annonçoit déjà cette beauté merveilleuse qui fit depuis l'admiration de la cour. Le roi, qui adoroit aussi cette enfant, s'occupoit du soin de lui chercher une gouvernante; il proposa à la duchesse plusieurs femmes de la cour qui

hii paroissoient capables de remplir cet important emploi, et la pressant de choisir: Hélas! dit la duchesse, il faut donner à cette enfant chérie la gouvernante qui pourra le mieux, par ses principes et par ses leçons, me rendre inexcusable à ses yeux! tel sera le fruit d'une excellente éducation; et je dois prescrire à l'institutrice de ma fille de tout faire pour l'engager à me mépriser!... Cette affligeante réflexion, qui n'étoit au fond que trop vraie, déplut également au roi comme père et comme amant; il la combattit par tous les sophismes de l'amour. Madame de la Vallière ne répondit rien, mais de tels discours ne pouvoient changer son opinion; et ces tristes idées se renouveloient douloureusement, surtout dans les momens où elle se livroit à toutes les effusions de la tendresse maternelle. Quoi! disoit-elle, je dois redouter ce qui fait le plus doux espoir de toutes les autres mères! Je dois craindre l'époque où la raison éclairera mes enfans! C'est alors qu'ils pourront me juger!..... Dans le cours ordinaire des choses, le temps jette un voile sur les foiblesses des femmes coupables; leurs enfans.

parvenus à la jeunesse, peuvent ignorer ce qu'on veut leur cacher, ou du moins ce qu'on peut toujours nier; mais le nom de cclui qui m'a perdue perpétuera, d'âge en âge, le souveuir de mes égaremens, sa gloire éternisera ma honte. Le titre sacré de mère est un opprobre pour moi!... Et ma fille, cette enfant qui m'est si chère, que penscra-t-elle de moi, lorsqu'après avoir reçu les instructions de la religion, après avoir médité cette morale sublime, elle réfléchira sur ma vie et sur sa naissance!.... Et par la suite, quels conseils oserai-je offrir à sa jeunesse, de quel front pourrai-je lui parler de ses devoirs et de la vertu? Indigne de son estime, me sera-t-il possible de la guider ou de prétendre à sa consiance?.... Il semble que ce doux nom de mère, lorsqu'il est illégitime, ne soit plus qu'une usurpation aussi malheureuse que déshonorante, puisqu'il ne donne aucun des droits que ce même titre assure à toutes les femmes vertueuses!.....

Tandis que cette infortunée se condamnoit elle-même avec justice, mais si rigoureusement, le public, plus indulgent pour

elle, admiroit le spectacle si nouveau d'une favorite humiliée de son élévation, vivant sans faste et dans la solitude, ne se mêlant d'aucune affaire et donnant l'exemple du plus parfait désintéressement. Celle qui, dans une telle situation, fut surnommée l'humble Violette (1), n'étoit assurément pas une femme ordinaire : elle fut aimée du peuple; et malgré sa foiblesse, elle intéressa tous les cœurs sensibles et vertueux. Mais ce n'étoit pas à la cour qu'on la iugeoit ainsi. Le dénûment d'ambition (lorsqu'on ne peut le révoquer en doute) ne paroît là qu'un défaut de talent et qu'un' manque de génie; c'est une vertu si déplacée dans ce lieu, qu'elle n'y sauroit faire honneur; ce qui produit ce qu'on appelle estime à la cour, n'est autre chose que la considération acquise, non par l'amitié stérile du prince, mais par le pouvoir et la volonté active de servir ou de nuire. La duchesse de la Vallière, méprisant les richesses et l'intrigue, ne demandant rien. se cachant, n'existant que pour le roi et

<sup>(1)</sup> Par madame de Sévigné.

pour ses enfans, leur consacrant, dans la retraite, tous les momens de sa vie, ne parut aux courtisans qu'une personne audessous de sa situation; sa douceur et sa bonté constante accrurent l'audace de ses ennemis: la haine pouvoit tout tenter contre une femme incapable de se venger et même de se plaindre. Son extrême modération déplut à ses amis, ils se refroidirent pour elle en perdant l'espoir d'employer son crédit au gré de leur ambition : cependant elle leur avoit rendu de grands services, en sollicitant plus d'une fois pour eux des graces; mais les gens en faveur ont un malheur étrange, c'est que tout ce qu'ils accordent à leurs amis n'est regardé que comme un engagement de faire beaucoup plus par la suite; dans ce singulier commerce, les bienfaits, loin d'acquitter les dettes de l'amitié, en font contracter d'éternelles. La duchesse étoit sans cesse importunée, sermonnée, grondée par ses amis : on appeloit son désintéressement une folie romanesque, son dégoût pour l'intrigue une indolence ridicule, et sa modération une duperie. Ceux qui la haïssoient la calomnioient sans crainte, et par conséquent sans ménagement; ceux qui se piquoient de l'aimer, étant presque toujours mécontens d'elle, la défendoient foiblement; le reste des courtisans ne l'aimoient pas : nue maîtresse sauvage, inaccessible, qui ne donnoit point de fêtes, qui ne jouoit aucun rôle, ne pouvoit que leur déplaire. Ainsi cette personne intéressante, si malheureuse par ses affections et par ses fautes, ne trouvoit de consolations qu'en songeant aux sentimens du roi; elle les croyoit inaltérables; elle étoit loin de prévoir les nouveaux tourmens qu'elle alloit bientôt éprouver!....

A cette époque, parut à la cour Athénais de Mortemar, marquise de Montespan. On fut ébloui de l'éclat de sa figure et charmé de ses grâces, de sa vivacité et des agrémens de son esprit. Lauzun, qui étoit intimement lié avec sa famille, vanta beaucoup à madame de la Vallière son caractère, sa conduite et ses sentimens; il lui inspira le désir de la voir. La duchesse se rendit un soir au jeu de la reine, sachant que la marquise de Montespan y seroit; la marquise, de son côté, épreuvoit la plus vive curio-

sité de connoître la femme qui, depuis sept ans, fixoit le cœur du roi. Mais cette première entrevue ne fut qu'une reconnoissance qui produisit une espèce de scène. La surprise de madame de la Vallière fut extrême, en reconnoissant, dans madame de Montespan, cette belle personne qu'elle avoit vue dans la chaumière du village incendié; la marquise montra le même étonnement en jetant les yeux sur madame de la Vallière. Toutes les deux se rapprochèrent, se parlèrent mystérieusement et avec l'air d'un tendre intérêt. On les questionna; la duchesse se taisoit; mais madame de Montespan conta, avec grâces et détail, une aventure qu'elle étoit de toutes manières charmée qui fût sue; et surtout parce qu'elle lui fournissoit un prétexte fort naturel de se licr avec la favorite, et un moyen certain de rencontrer souvent le roi, avantage inestimable à la cour, même aux yeux de ceux qui n'ont pas de grandes vues d'ambition. La marquise, dans son récit, fit valoir avec le ton de l'enthousiasme la bienfaisance de madame de la Vallière, dont elle avoit su tous les détails; parce qu'ayant

une maison de campagne près du village incendié, elle avoit appris des villageois toutes les particularités de l'action de la dame inconnue. La duchesse fut touchée des éloges que lui donnoit avec sensibilité une personne si charmante; elle crut trouver en elle une âme semblable à la sienne; de ce moment elle l'aima. La marquise sut profiter de cette première impression : le lendemain elle alla chez madame de la Vallière, qui la reçut à bras ouverts. La liaison la plus intime se forma promptement; la duchesse y mit toute la franchise de son caractère, toute la sensibilité de son âme, et madame de Montespan, toute la séduction de son esprit et de ses manières.

Madame de Montespan, âgée alors de vingt-deux ans, joignoit à la régularité des traits, à la perfection de la taille et de la beauté, toute la fraîcheur de la première jeunesse, et la physionomie la plus animée et la plus piquante; son esprit avoit peu d'étendue et de solidité, mais il étoit original et brillant; un certain tour vif, ingénieux et caustique donnoit à sa conversation une sorte de singularité frappante,

surtout à la cour; elle savoit varier ce ton épigrammatique: quelquefois il étoit sérieux et il ressembloit à la raison; plus souvent la gaîté la plus aimable en faisoit excuser la malignité; son extrême vivacité lui donnoit l'air de la franchise : tant de gens regardent l'imprudence comme le garant de la sincérité! Madame de Montespan ne savoit en effet ni se maîtriser, ni se contraindre, mais elle savoit prendre toutes les formes; elle le pouvoit sans effort: elle s'étoit exercée de si bonne henre dans ce genre, que c'étoit moins en elle un artifice qu'une habitude; elle possédoit deux grands moyens de plaire et de réussir dans le monde : elle avoit de la fansseté dans le caractère et du naturel dans l'esprit. Incapable d'éprouver un sentiment tendre et durable, personne n'étoit plus susceptible d'enthousiasme; elle aimoit avec passion, avec emportement, ou elle n'aimoit point; si on ne lui tournoit pas la tête, on ne lui plaisoit pas; si elle n'étoit pas entièrement subjuguée, on n'avoit nul empire sur elle, et si ensuite son imagination se refroidissoit un moment, elle passoit subitement de

l'admiration et de l'ivresse à l'indifférence, à l'aversion et au dégoût. Elle avoit toute la fierté qui vient de l'ambition, des préjugés et de l'orgueil, et non de l'élévation de l'âme; n'ayant aucune idée de la véritable grandeur, elle prenoit un vain éclat, le faste et les honneurs pour la gloire; tout ce qui brilloit ou tout ce qui faisoit du bruit lui paroissoit grand; elle avoit des desseins profonds et des motifs puérils; à la fois insatiable et frivole dans ses désirs, elle vonloit dominer, non pour conduire et pour régner, mais seulement pour paroître; elle ne vouloit s'élever que pour attirer et fixer sur elle tous les regards; enfin, quoiqu'elle n'eût point d'avarice, elle étoit avide de richesses, mais pour les prodiguer communément sans choix et sans discernement elle donnoit comme elle achetoit, unique ment pour montrer de la magnificence. Elle parut se passionner pour madame d : la Valhère, dont elle obtint la plus tendi : amitié et toute la confiance. La duches lui ouvrit son âme tout entière; elle l laissa voir ses serupules, ses remords, tristesse, et ce sentiment si profond,

amour accrû par tant de peines et de sacrifices, qu'elle ne pouvoit plus ni surmonter. ni modérer! Madame de Montespan la plaignit, et surtout loua son repentir; elle convint, et elle répéta qu'avec tant de délicatesse, elle ne seroit jamais heureuse en se livrant à une passion qu'elle se reprochoit si vivement. Hélas! répondit madame de la Vallière, si je pouvois m'arracher d'auprès de lui sans le désespérer, j'en aurois peut-être encore le courage! Mais l'affliger, lui percer le cœur, empoisonner le reste de sa vie, pour prix de tant d'amour, de soins et de constances, non, je n'aurai jamais cette force inhumaine!..... A de semblables discours, madame de Montespan tomboit dans une sorte de rêverie, dont elle ne sortoit que pour s'attendrir encore sur le sort de son amie. Elle étoit la première personne de la cour qui, loin de combattre les remords de madame de la Vallière, eût l'air de les comprendre et de les approuver : la duchesse l'en estima davantage; elle crut reconnoître en elle les principes et la courageuse amitié de madame de Thémine : Enfin, se disoit-elle, je

trouve donc ici une véritable amie !.... Madame de Montespan lui devenoit tous les jours plus nécessaire. Elle ne la vit d'abord gu'en particulier, presque toujours tête à tête; ensuite, pour la voir davantage, elle désira qu'elle fût admise dans la société intime du roi. Lauzun s'unit à elle pour. prévenir le roi en sa faveur; et Louis bientôt, en la connoissant, souscrivit à tous les éloges qu'on lui prodiguoit. Madame de la Vallière, qui craignoit toujours que le roi ne s'ennuyât chez elle, s'aperçut avec plaisir que la conversation et les saillies de madame de Montespan l'amusoient; elle remercioit avec candeur son amie de tous les frais qu'elle faisoit pour plaire au roi; et madame de Montespan, instruite par les entretiens et les confidences de la duchesse, connoissant parfaitement d'avance les goûts, le caractère et le genre d'esprit de Louis, profita de cet avantage avec un art profond : sous l'apparence de la légèreté, quelquefois même de l'étourderie, elle le flattoit de mille manières indirectes, sans qu'il dût lui en supposer le projet; elle montroit des opinions qui s'accordoient avec les siennes, et des sentimens qui le touchoient; tonjours variée, toujours ingénieuse, elle conservoit dans tous les momens cette mesure, cette délicatesse qui peuvent senles donner de la grâce à la gaîté. Toute cette séduction, réunie aux charmes d'une figure ravissante, produisit l'effet qu'elle en attendoit.

Les amies de madame de la Vallière, la duchesse de Saint-Aignan et la marquise de Sourdis; ne virent pas sans jalousie l'intimité de sa liaison avec madame de Montespan. La duchesse connoissoit leur égoïsme et leur ambition; elle démêla sans peine leurs vrais motifs, et cette pénétration l'aveugla sur la vérité des avertissemens qu'on lui donna. On lui fit entendre que cette nouvelle amie, si jeune, si brillante, épouse d'un homme bizarre et ridicule, qu'elle méprisoit et dont elle se moquoit ouvertement, pourroit devenir une rivale dangereuse. Cette idée parut à la duchesse une calomnie atroce; c'étoit à ses yeux noircir le caractère du roi, et sa sécurité sur ses sentimens étoit inébranlable : elle repoussa ces tristes avis aves

autant de dédain que d'indignation. Ses anciennes amies s'éloignèrent d'elle et se joignirent à ses ennemis. Madame de Montespan lui en devint plus chère; heureuse de pouvoir se livrer à un sentiment légitime, son amitié pour elle n'eut plus de bornes; elle voulut que la marquise eût un logement dans sa maison, afin de passer deux ou trois jours entiers de la semaine avec elle. Tant de tendresse commençoit à causer de l'embarras à madame de Montespan; ses projets étoient arrêtés, et tout le monde les secondoit. Madame l'attira chez elle, et le roi retourna plus souvent chez Madame: là, il entendoit sans cesse louer ou citer madame de Montespan; on vantoit sa beauté, son naturel, son esprit; on ne laissoit pas échapper une occasion de la faire valoir. Rien n'embellit une femme aimable comme les succès et la bienveillance générale : la confiance ajoute aux graces, elle donne une sorte de calme qui ressemble à la douceur et même à la modestie. Pour employer avec aisance tous ses moyens de plaire, il faut compter sur une prévention favorable; on n'obtient

beaucoup qu'en risquant un peu; et que ne hasarde-t-on pas lorsqu'on sait que rien ne sera jugé rigoureusement, et que tout ce qui peut être approuvé recevra l'applaudissement universel! Les personnes timides et modestes ne voient dans un cercle que des observateurs imposans et des juges éclairés et sévères : les gens d'un amourpropre confiant, n'y voient que des inférieurs et des admirateurs; s'ils ont assez d'adresse et de goût pour cacher cette opinion, quel avantage n'ont-ils pas sur les autres!..... Le roi écoutoit et regardoit l'objet de tant d'éloges avec autant de trouble que d'étonnement; madame de Montespan étoit en tout si différente de madame de la Vallière, que la trouver charmante étoit presque une infidélité; on ne pouvoit aimer l'une encore, en admirant l'autre avec enthousiasme. Lauzun et le duc de Longueville secondèrent de tout leur pouvoir les desseins de madame de Montespan; le premier par des vues d'ambition, le second par l'intérêt d'un sentiment qu'il n'avoit jamais pu vaincre : il aimoit toujours madame de la Vallière, et cette passion

étoit encore plus forte que la délicatesse qui auroit dû l'engager à y renoncer. Madame donna un bal masqué: parmi les masques le roi ne chercha que madame de Montespan; il la découvrit, et la reconnut bientôt.... On s'éloigna de la foule, on se trouva dans un cabinet écarté: un long entretien se termina par une déclaration et par un aveu; un rendez-vous fut indiqué pour le lendemain. Pendant ce temps, la duchesse seule, renfermée chez elle, et sachant que le roi et madame de Montespan étoient au bal, pensoit à eux avec la plus douce sécurité. Je suis sûre, se disoitelle, qu'ils se chercheront mutuellement; ils causeront ensemble, et ce sera surtout pour parler de moi !... Elle s'endormit avec. cette pensée, et son sommeil fut paisible!... L'amour ne donne point de pressentimens: trompeur en tout, la confiance ou les craintes qu'il inspire sont également peu fondées; il agite lorsqu'on pourroit goûter quelques momens de calme; il aveugle lorsqu'on perd tout ce qu'il a promis !...

Cependant le roi, dans l'ivresse d'un

triomphe brillant et d'un nouvel amour, n'étoit pas sans remords et sans inquiétudes; tous ses sentimens pour madame de la Vallière n'étoient pas éteints : il ne se la représentoit plus sous les traits ravissans qui l'avoient charmé; mais elle étoit encore à ses yeux la plus intéressante de toutes les femmes. Madame de Montespan sut dissiper ses scrupules : ce n'étoit pas assez pour elle de le rendre infidèle, il falloit le rendre ingrat; afin de ne pas avoir l'air de jouer un rôle si évidemment odieux, elle ne craignit pas de faire l'éloge du caractère de la duchesse : elle savoit que l'estime peut fortifier l'amour, mais qu'elle ne le rallume point. Madame de Montespan, en rendant justice aux vertus de la duchesse, prétendit qu'elle n'avoit jamais véritablement aimé Louis, puisqu'elle avoit pu conserver des regrets; elle assura que l'amour ne se rappelle ses sacrifices que pour s'applaudir de les avoir faits; que lorsqu'il est extrême il se croit justifié, et qu'il l'est en estet, puisqu'il cède à une force irrésistible. Le roi se laissa facilement persuader ce qu'il désiroit si vivement qui sût vrai; Pailleurs il trouvoit dans madame de Montespan tous les emportemens de la passion. Lorsqu'il comparoit cette violence à la douce et profonde sensibilité de madame de la Vallière, il se disoit qu'il étoit aimé pour la première sois; l'amour l'enivroit, et néanmoins ne pénétroit pas son cœur. comme il l'avoit jadis été. Ces transports tumultueux ne laissent que des idées fugitives et confuses; mais le charme de la tendresse en répand un si doux sur les souvenirs! Louis cependant, trop certain que madame de la Vallière n'apprendroit son changement qu'avec une vive douleur, voulut eacher sa mouvelle intrigue : Madame de Montespan, qui avoit des ménagemens à garder et des précautions à prendre, désiroit aussi que sa foiblesse fût ignorée, du moins pendant quelque temps; ainsi l'on se conduisit de part et d'autre avec un grand mystère, mais qui ne fut impénétrable que pour la duchesse.

Vers ce temps mourut Philippe iv, père de la reine. Louis eut des prétentions sur son héritage, et surtout sur les Pays-Bas; la gnerre fut résolue, et Louis annonça

qu'il iroit en Flandre, et qu'il se mettroit à la tête de son armée. Que devint la duchesse à cette nouvelle! tous les périls, toutes les horreurs de la guerre s'offrirent à la fois à son imagination, et le roi alloit s'y exposer et les braver!.... Comment . goûter un instant de repos avec une telle pensée! et comment s'en distraire!... La présence même de celui qu'elle aimoit sembloit encore aigrir sa peine; elle ne pouvoit plus le regarder sans éprouver un déchirement de cœur inexprimable : toujours péniblement attendrie lorsqu'elle le voyoit, toujours poursuivie par les plus noires idées quand elle se retrouvoit seule, elle n'avoit pas la triste consolation de se plaindre: non qu'elle voulût affecter un courage qu'elle n'avoit pas; mais il est des craintes si terribles, qu'on n'oseroit les articuler; elles ne se présentent à l'esprit que comme des images confuses qu'on ne peut écarter, mais sur lesquelles la pensée ne se fixe jamais volontairement; et par une superstition dont l'esprit ne sauroit préserver les cœurs sensibles, il sembloit à la duchesse qu'elle auroit créé de sinistres présages en mon-

trant ses mortelles inquiétudes; enfin elle vouloit laisser au roi tout son courage, et elle eût cru l'affoiblir en ne lui cachant pas sa douleur. Tandis qu'elle s'efforçoit de paroître calme, madame de Montespan, lorsqu'elle étoit seule avec le roi, lui peignoit énergiquement ses alarmes, et les exagéroit en les détaillant. Ces discours véhémens, des torrens de pleurs, de fréquens évanouissemens, inspiroient au roi toute la reconnoissance qu'un amant éprouve quand il est amoureux : cependant il y avoit mille fois plus de tendresse et d'amour dans un seul regard de madame de la Vallière que dans toutes ces violentes démonstrations. On entend si bien ce langage quand on aime, que nul autre alors n'est nécessaire; mais quand on n'aime plus, le visage, dont tous les mouvemens paroissent si expressifs, les yeux où l'on a su lire tant de choses, ne disent plus rien; il faut les interroger avec un vif intérêt pour les comprendre: l'indifférence voit encore la beauté; mais elle ne remarque plus l'expression qui en fait tout le charme. Madame de la Vallière étoit trop occupée de sa douleur pour être

frappée du changement du roi: elle s'apercevoit, il est vrai, qu'il étoit distrait et préoccupé; mais, loin de s'en inquiéter, elle prenoit sa froideur et sa contrainte pour la tristesse, causée, malgré son amour pour la gloire, par le chagrin qu'il éprouvoit de s'éloigner d'elle.

Aussitôt que la saison permit de se mettre en campagne, le roi partit pour la Flandre. Ce départ plongea deux personnes dans un état véritablement digne de pitié, la reine et la duchesse de la Vallière; mais l'une recevoit des consolations de tout genre, et rien n'adoucissoit les chagrins déchirans de l'autre : la reine s'honoroit de son affliction, tous les cœurs s'y intéressoient, l'estime publique en diminuoit l'amertume. Tel est le bonheur attaché aux sentimens légitimes, que l'on trouve des jouissances au milieu même des peines les plus amères qu'ils produisent. Mais comment supporter la douleur quand elle est un sujet de scandale, qu'elle excite le dédain et la censure des méchans et des prudes, et qu'elle n'obtient des gens vertueux qu'une compassion humiliante! La duchesse recevoit sans cesse des courriers du roi et des lettres de Lauzun, qui lui contoit tous les traits relatifs
auroi: il lui manda que Louis, à la tranchée
de Lille, s'exposant avec la plus grande
témérité, avoit eu un page tué derrière
lui, et qu'un vieux soldat l'avoit pris rudement par le bras, en disant: Otez-vous,
est-ce là votre place (1)? Ces détails,
en exaltant l'admiration de la duchesse,
portoient au comble ses terreurs; et de
son côté, la reine éprouvoit les mêmes
alarmes.

Il semble que de vives inquiétudes et une profonde affliction pour la même cause, suspendent la rivalité entre deux femmes faites pour s'aimer; les cœurs également affligés se rapprochent par un penchant naturel, parce qu'eux seuls peuvent s'entendre. On ne hait plus celle qui pleure sur les maux dont on gémit; on voit avec attendrissement, sur son visage, l'expression et l'empreinte de tout ce qu'on éprouve soi-même, on rencontre avec plaisir son regard mélancolique! Comment pourroit-

<sup>(1)</sup> Mémoires de Choisy.

on résister à la sympathie du malheur?....

La duchesse alloit plus souvent chez la reine; elle avoit toujours aimé cette princesse à laquelle jamais elle n'avoit inspiré l'animosité qu'on éprouve communément contre une rivale préférée: la reine connoissoit la douceur et la générosité de madame de la Vallière, elle avoit seule le droit de se plaindre d'elle; et néanmoins elle rendoit à son caractère une justice que toutes les femmes de la cour lui refusoient. On remarqua avec surprise que, depuis le départ du roi, la reine accueilloit davantage madame de la Vallière, et que même une sorte d'intelligence très-étrange paroissoit s'établir entre elles. Si l'on parloit de la guerre ou du roi, elles se regardoient avec' une expression extraordinaire d'intérêt et de sensibilité; elles sembloient s'attendrir mutuellement sur le dépérissement réciproque de leur santé; lorsque la reine recevoit des nouvelles de l'armée, son premier mouvement étoit d'en instruire les amis de madame de la Vallière, quoiqu'elle n'eût aucune liaison avec eux. Toute cette conduite sit faire une infinité de fausses

conjectures: les courtisans devinent, avec une merveilleuse facilité, les artifices et les desseins de l'ambition; mais tous les mouvemens généreux d'une extrême sensibilité ne sont pour eux que des bizarreries inexplicables; ils n'ont étudié, des passions humaines, que celles que l'orgueil allume; moins méchans, moins injustes qu'aveuglés, ils n'ont pas l'intention de calomnier les cœurs sensibles, ils les méconnoissent.

Un matin que madame de la Vallière attendoit des nouvelles de l'armée, elle sut consternée en apprenant que nul courrier n'étoit arrivé; quelqu'un lui dit que la reine étoit accablée d'inquiétudes, et elle se rendit au château. C'étoit une démarche extraordinaire, car elle n'alloit jamais le matin chez la reine; mais elle éprouvoit un désir irrésistible de la voir. Le rang qu'elle avoit à la cour lui donnoit les grandes entrées, et elle n'en avoit point encore prosité; elle pénétra sans obstacle jusqu'à la chambre de la reine, où elle ne trouva personne; elle s'avança doucement et avec timidité vers l'oratoire de la reine, dont la porte

étoit ouverte (1), elle y vit cette princesse seule et à genoux, placée de manière qu'elle ne pouvoit en être aperçue. La duchesse profondément émue s'arrêta, et, pour la première fois, elle contempla la reine avec un sentiment d'envie! Sans doute, se ditelle, c'est pour lui qu'elle implore le ciel; qu'elle est heureuse! sa vertu lui donne le droit de prier avec espérance!.... La reine entend soupirer, elle se retourne, et en voyant la duchesse inondée de larmes : Mon Dieu! s'écria-t-elle avec effroi, savezvous quelque chose de nouveau? Non, madame, répond d'une voix entrecoupée la duchesse; mais, alarmée ainsi que toute la cour.... par le retard du courrier, j'ai osé venir.... Dans la situation où je suis, interrompit la reine, je ne vois avec plaisir que les personnes qui s'intéressent vivement aux dangers où le roi s'expose.... La reine prononça ces paroles avec tout le charme que la douceur, l'indulgence et la bonté peuvent donner à la vertu. Madame

<sup>(1)</sup> Dans ce temps toutes les reines de l'Europe avoient des oratoires dans leurs appartemens.

de la Vallière, dans ce moment, auroit été capable de lui sacrifier son amour; emportée par un mouvement aussi tendre qu'irrésléchi, elle mit un genou en terre, et saisissant une des mains de la reine, elle la pressa contre son cœur; la reine attendrie, la releva et l'embrassa; la duchesse fondit en larmes, en disant: Ah! madame, disposez de ma triste existence.... Elle alloit poursuivre et prendre sans doute un engagement vertueux, lorsque la reine entendit du bruit dans sa chambre... Tant de convenances et tant de préjugés, dans la société, s'opposent si souvent à la bonté, que la reine eût éprouvé un mortel embarras si on l'eût surprise tête à tête avec madame de la Vallière, et s'attendrissant avec elle; aussi se hâta-t-elle de la quitter précipitamment, et la duchesse, n'osant la suivre, resta seule dans l'oratoire. Elle regardoit avec une sorte de saisissement cet aisle secret de la piété, et la place que la reine venoit d'occuper; ce coussin de yelours encore affaissé, sur lequel, au pied d'un crucifix, cette princesse vertueuse venoit de prier avec tant de ferveur pour

un époux infidèle!.... Cependant, l'embarras de la duchesse devint extrême : en entendant que la chambre de la reine seremplissoit successivement de toutes les femmes de la cour, elle se repentir de n'avoir pas suivi la reine, car elle ne pouvoit plus sortir de l'oratoire sans causer un étonnement prodigieux; d'ailleurs, avec un tact aussi fin, elle n'avoit que trop compris pourquoi la reine s'étoit éloignée d'elle si brusquement. Elle rougit de sa bonté pour moi, dit-elle; hélas! je suis en effet si coupable, que l'indulgence doit être mystérieuse avec moi! on craint de perdre de la dignité et d'être accusée de foiblesse en la montrant !... Comme elle faisoit cette douloureuse réflexion, elle entendit un grand mouvement dans la chambre de la reine; on annonçoit un courrier de l'armée. Alors les ménagemens délicats, la crainte de faire une scène, tout fut oublié; la duchesse, hors d'elle-même, s'élance dans la chambre dans l'instant où la reine, après avoir lu rapidement un billet, s'écrie : La Flandre entière est conquise, tout est fini, le roi revient et couvert de gloire.... A ces

paroles, toutes les femmes expriment leur joie par leurs gestes, par des exclamations, par des pleurs; la reine, transportée, les embrasse toutes, à l'exception d'une seule!..... En parcourant le cercle, elle passe d'un air sévère devant la duchesse, et même sans l'honorer d'un regard! Elle n'avoit plus d'inquiétude, le roi revenoit elle ne voyoit plus dans la duchesse qu'une rivale... Elle lui avoit permis de partager sa douleur; mais la joie d'une rivale n'est qu'une offense : on peut s'affliger, et non se réjouir avec elle. Tous les yeux se tournèrent vers la duchesse, on ne concevoit pas comment elle se trouvoit là inopinément sortant de l'oratoire de la reine, dans lequel les seules favorites avoient le droit d'entrer ; la manière dont la traitoit la reine rendoit cet incident plus étrange encore : on la regardoit avec une curiosité malveillante, qui, dans toute autre occasion . l'auroit cruellement embarrassée; mais une seule pensée l'occupoit, elle se répétoit: Le roi revient victorieux!.... Cette idée la mettoit hors des atteintes de la haine : elle l'élevoit au-dessus de la méchanceté,

de l'envie, des outrages, de tout enfin. Que ne brave-t-on pas, lorsqu'on passe subitement d'une douleur accablante au comble du bonheur, lorsque le cœur et l'amourpropre sont également satisfaits, et que tous les vœux les plus ardens qu'on ait formés, sont tout à coup exaucés! Madame de la Vallière brûloit de retourner chez elle, certaine d'y trouver une lettre du roi; elle ne resta que peu de minutes, et courut à l'hôtel de Biron. Il falloit traverser, pour s'y rendre, toutes les cours du château et une partie de la grande avenue. Le peuple, instruit déjà des heureuse nouvelles, se livroit à tous les transports d'une joie immodérée; toutes les cours retentissoient des cris répétés : vive le roi! Chacun de ces cris pénétroit jusqu'au fond du cœur de la duchesse. Oh! combien cet enthousiasme général lui paroissoit juste et bien fondé! Combien ce peuple, impétueux dans tous ses sentimens, étoit aimable à ses yeux! et avec quelles délices l'amour s'enivroit de la gloire d'un objet adoré!

De retour chez elle, la duchesse y trouva

en effet un billet de Louis, qui lui disoit qu'il mandoit à la reine d'aller au-devant de lui jusqu'à Amiens; il invitoit madame de la Vallière à faire aussi ce voyage. Ce billet étoit court: mais on est content de tout lorsqu'on est heureux; et la duchesse en fut parfaitement satisfaite. Elle envoya chercher madame de Montespan pour parler avec elle de sa joie. Madame de Montespan se fit attendre, et ne fit pas une longue visite : elle étoit extrêmement agitée et préoccupée; elle en donna pour raison la contrariété qu'elle éprouvoit, disoitelle, d'être obligée de suivre la reine, qui vouloit l'emmener à Amiens. On partoit le lendemain à la pointe du jour; madame de la Vallière ne s'occupa plus que des préparatifs de son voyage; et quoiqu'elle ne fût pas de la suite de la reine, elle partit le lendemain en même temps que cette princesse : par respect et par bienséance. elle n'avoit osé la devancer; et sa voiture se trouva confondue sur la route avec celles des personnes qui suivoient la reine. Ce voyage fut un enchantement pour madame de la Vallière : elle se représentoit l'en-

trevue qu'elle alloit avoir avec le roi, comme le moment le plus doux, le plus beau de sa vie; elle le revoyoit débarrassé de la préoccupation de la guerre, passionné, heureux, tout à elle, jouissant surtout pour elle de ses succès et de sa gloire: chacune de ses pensées lui causoit une émotion et des battemens de cœur qu'elle n'avoit pas encore éprouvés. Comme elle fut non-sculement charitable, mais prodigue pour les pauvres qu'elle rencontra durant la route entière! ils crioient tous: Vive le roi! vive notre bon, notre grand roi! Combien ces cris l'attendrissoient sur leur misère! en les écoutant, elle leur donnoit avec reconnoissance. Malgré leurs maux, ils bénissoient leur souverain! Mes amis, leur disoit-elle en versant de douces larmes, aimez-le toujours, priez pour lui: il veille sur vous, il souffre de vos peines, il y trouvera des remèdes.... En parlant ainsi, elle leur distribuoit l'or avec profusion. Il se joignoit à la tendresse si vive qu'elle avoit pour le roi, une exaltation de tête qui seule auroit pu former ce qu'on appelle communément une violente pas-

sion! Cet enivrement fut entretenu durant toute la route, par les acclamations du peuple qu'on rencontroit. Quelle harmonie enchanteresse, que celle de la réunion de toutes les voix célébrant avec éclat l'objet qu'on aime passionnément! Comme on est philanthrope! comme on trouve bons et sensibles tous ceux qui éprouvent un tel délire! comme on s'étonne qu'il soit possible de voir en noir l'espèce humaine! comme il est enivrant de pouvoir se dire : L'objet de tous ces hommages, ce héros, ce souverain adoré n'aime que moi! Je puis seule ajouter le bonheur à tant de grandeur et de gloire! Ses peuples en le bénissant, l'Europe entière en l'admirant, ne sauroient faire que sa renommée; mais il ne peut être heureux que par moi! Ces idées, cette ivresse anéantirent enfin, durant ce voyage, les regrets, le repentir et les remords qui, jusqu'alors, avoient . mêlé tant d'amertume à cet amour si tendre et si constant : après tant d'alarmes, une joie si subite et si vive remplissoit l'âme tout entière de la duchesse! Elle en bannissoit les souvenirs douloureux, et tout autre sentiment; elle se croyoit justifiée par la gloire de son amant; elle jouissoit non-seulement de celle qu'il venoit d'acquérir, mais encore de tout ce qu'il devoit faire de grand par la suite; son cœur lui donnoit d'avance le titre glorieux qu'il reçut; l'amour, sur un seul point, lui dévoiloit l'avenir : peut-il ne pas prévoir ce qui honore son objet! Ah! c'est à lui surtout qu'il appartient de prédire des succès et des triomphes!

Cependant on approchoit d'Amiens; on n'en étoit plus qu'à trois lieues, lorsque, du haut d'une montagne, la duchesse aperçut, dans un grand éloignement, une partie de l'armée... A cette vue, la prudence et la raison l'abandonnent, elle oublie toutes les considérations humaines; elle n'est plus capable de faire qu'un seul calcul, c'est qu'en quittant la grande route et en suivant un chemin de traverse, elle verra le roi quelques minutes plutôt (1): aussitôt, elle ordonne à ses postillons de prendre ce chemin; on lui représente vainement qu'il

<sup>(1)</sup> Mémoires de Montpensier.

est presque impraticable: C'est le seul bon, s'écria-t-elle, puisqu'il est le plus court!... On s'y engage, il étoit affreux; quoique la duchesse fût naturellement très-craintive, rien dans ce moment ne pouvoit l'effrayer; elle ne considéroit, dans le péril de verser, que le malheur d'un retard, nul autre danger n'existoit pour elle: l'amour donne à la fois la confiance et l'intrépidité, quand c'est pour lui qu'on s'expose; on compte tellement sur son étoile, qu'on croit presque ne rien risquer.

Malgré les ornières, les pierres et les trous profonds, la duchesse pressoit tellement les postillons, que l'on avançoit avec rapidité: il restoit peu de chemin à faire; mais ce chemin paroissoit immense à la duchesse, il la séparoit de Louis! Dans la plus violente agitation, la tête hors de la portière, le visage baigné de larmes, elle portoit au loin des yeux avides, quoique le terrain aplani et de grandes masses d'arbres ne lui permissent plus d'apercevoir les troupes; mais elle savoit qu'elle s'en approchoit, et chaque pas augmentoit son émotion et l'ardeur de son impatience. Nous

allons nous revoir ! s'écrioit-elle : oh! quelle sera sa joie! quel sera mon bonheur! Au milieu de ces idées délicieuses, tout à coup on tombe dans une espèce de fossé, la voiture se renverse, une glace est brisée, et madame de la Vallière reçoit deux blessures assez profondes, l'une au menton, et l'autre au bras droit, qui est en même temps foulé dans le choc de la chute. Dans le moment même de cet accident, son premier mouvement fut de crier à ses gens de se hâter de relever la voiture; on obéit, et bientot la voiture est en marche: la duchesse souffroit de son bras qui étoit excessivement enflé; elle se fit une écharpe d'un mouchoir, et elle se disoit : Il connoîtra ce que j'ai risqué pour le revoir un peu plutôt!..... Cependant, afin de ne pas l'effrayer, elle essuya avec soin le sang de ses blessurés; dans ce moment, jetant les yeux sur la campagne, un cri pénétrant s'échappa du fond de son cœur : elle apercevoit les troupes, elle voyoit le roi!..... Cc prince, de son côté, reconnoît la voiture et la livrée de madame de la Vallière; il met son cheval au galop, il s'avance vers

la duchesse éperque, il approche; et touchant enfin sa politre: Quoi donc! lui dit-il, avant la reine la Se fut son premier mot; un mot d'improbation ur un empressement imprudent, sans dout mais si tendre!.... un reproche severe ur tant d'amour !.... La duchesse, frappée omme d'un coup de foudre, reste impbile; glacée, anéantic, elle garde un rofond silence : que diroit-elle pour e justifier, quand c'est lui qui la corranne?..... Cependant le roi jetar les yeux sur elle, s'aperçoit qu'ell un bras en écharpe, il s'émeut, interroge; la duchesse étoit hors d'at de répondre, ses gens expliquat ce qui vient d'arriver : Ah! s'écria le roi, quand j'étois fâché de vous voir arriver par ce chemin, c'étoit un pressentiment de la peine que j'éprouve!.... Cette phrase ranima un peu la duchesse, mais ne la consola point : il est des occasions où rien ne répare un mot dur échappé de premier mouvement; on le pardonne quand on aime; on ne l'oublie jamais : un cœur profondément blessé ne guérit point, la douceur et la tendresse préservent du res-

sentiment, et non de la souffrance..... Le roi montra de la sensibilité; mais il n'étoit plus temps : toutes les chimères de bonheur venoient de s'évanouir; une illusion trop chère se dissipoit enfin!.... Cet entretien fut court, le roi étoit forcé de continuer sa route, la reine alloit arriver. Il dit à la duchesse, qu'afin de lui procurer quelques heures de repos, il coucheroit à Amiens. A ce mut de repos, l'infortunés ne put retenir un profond soupir; le roi ne l'entendit point, et la quitta: Elle éprouva un nouveau serrement de cœur en le voyant s'éloigner d'elle au grand galop, il lui sembla qu'il l'abandonnoit pour jamais! Elle se sentoit défaillir, et cependant elle le suivoittoujours des yeux : il ne retourna pas la tête une seule fois!..... Bientôt un nuage de poussière le dérobe à sa vue; alors, près de s'évanouir, elle retombe accablée dans le fond de sa voiture : elle s'épouvante de se trouver seule livrée à elle-même ;... elle veut en vain écarter des réflexions cruelles : une pensée dominante et terrible oppresse son cœur et remplit son imagination : une voix funèbre crie au fond de ce cœur déchiré:

Il ne m'aime plus!.... Semblables à des éclairs effrayans de lumière, des souvenirs vifs et rapides lui font entrevoir l'affreuse vérité ;.... elle se rappelle les avertissemens qu'elle a méprisés...... Les sentimens les plus amers (si nouveaux pour elle) se joignirent à sa douleur; elle ne pouvoit pleurer, l'indignation séchoit ses larmes!.... Son bras la faisoit beaucoup souffrir; et cette douleur physique en produisoit une morale mille fois plus sensible, elle s'en rappeloit la cause et le résultat !.... A peine fut-elle arrivée à Amiens, que le roi, suivi d'un chirurgien, entra dans sa chambre; elle ne vit dans ce soin, que de l'humanité et de la compassion. Tandis qu'on examinoit son bras, madame de Montespan survint;... la duchesse tressaille et sur-le-champ regarde le roi; il eut l'air embarrassé...... Madame de Montespan courut embrasser la duchesse dont elle toucha légèrement le bras; la duchesse la repoussa, en disant: Ah! retirez-vous, vous me faites mal!..... Madame de Montespan, que rien ne déconcertoit, eut l'air d'attacher le sens le plus simple à ces paroles; mais elle ne voulut

pas s'asseoir, parce quelle étoit, dit-elle, obligée de retourner sur-le-champ chez la reine: elle sortit. Un demi-quart d'heure après, Louis quitta madame de la Vallière, après que le chirurgien l'eut assuré qu'elle n'avoit le bras ni cassé, ni démis.

Un seul soupçon suffit souvent pour dissiper une longue erreur : on ouvre les yeux, on regarde, et l'on voit. L'intelligence du roi et de madame de Montespan parut si frappante à la duchesse, surtout en se rappelant tant de traits qui la confirmoient, qu'elle ne s'étonna plus que de son aveuglement passé. Cependant son cœur combattoit encore la conviction de son esprit; elle se répétoit : Je n'ai point de preuves certaines. Elle n'en étoit pas moins convaincue de son malheur; mais c'étoit pour elle une consolation de pouvoir se dire encore cette phrase. Ses femmes la déshabillèrent pour la mettre au lit : elle étoit si accablée de corps et d'esprit, qu'elle ne pouvoit ni se mouvoir ni se soutenir; elle laissoit faire ses femmes sans les seconder et sans résistance..... On lui présente un miroir,.... elle jette les yeux sur la

glace, et tressaille en voyant le changement de son visage : au moment même, elle se rappelle la brillante figure de madame de Montespan, elle se compare à sa rivale, et un sentiment humiliant remplit son cœur d'amertume. Malgré son égarement, il y avoit un tel fond de pureté dans son âme, qu'elle n'avoit jamais pensé que les charmes de sa figure dussent être un moyen d'attacher le roi; mais dans cet instant, quoiqu'elle en rougît, elle regretta la beauté. Elle se trouvoit plus changée qu'elle ne l'étoit effectivement : elle avoit toujours les mêmes grâces, des yeux incomparables et une physionomie céleste; mais avec tant de sensibilité, comment pourroit-on conserver la vive fraîcheur de la jeunesse!

Malgré sa fatigue et son accablement, elle ne peut goûter durant la nuit un instant de sommeil; cependant, le lendemain matin, son bras étoit presque guéri, et elle partit en même temps que la reine. Que ne souffrit-elle pas durant cette route qu'elle avoit parcourue dans une situation si différent el Tout ce qui avoit alors excité sa joie

et ses transports, lui causoit maintenant les plus douloureuses sensations, et la plongeoit dans un horrible abattement. Quoiqu'elle aimât le roi avec plus de passion que jamais, elle n'éprouvoit plus qu'un sentiment indéfinissable et pénible, en entendant le peuple célébrer ses exploits; elle dut connoître alors' combien l'amour le plus tendre est égoïste : ces cris patriotiques ne pouvoient plus flatter, enivrer son amour-propre, et ils ne produisoient en elle qu'un triste mouvement, qui ressembloit presqu'à l'envie. Ce qu'il y a peutêtre de plus affreux après l'inconstance d'un amant, c'est de perdre, avant de se détacher, toute illusion sur ses propres sentimens; de ne pouvoir plus déifier cette affection à laquelle on a tout sacrifié, et que l'on croyoit si désintéressée, si peu commune, si généreuse combien alors, en s'examinant, on y découvre de petitesses et de personnalités! Combien on trouve sa. foiblesse imprudente et coupable! Elle n'a plus deconsolation ni d'excuse! Hélas! on ne peut se juger bien soi-même que lorsqu'on n'est plus aimée : ce malheur accablant nous ravit toujours quelque chose de notre propre estime, il détruit tous les prestiges, tous les enchantemens!...

On arriva tard à Versailles, la duchesse ne vit personne et se renferma chez elle. Cependant madame de Montespan avoit conté au roi que la reine étoit excessivement blessée, que madame de la Vallière eut voulu le voir avant elle. Madame de Montespan ne manqua pas d'exagérer beaucoup le ressentiment de la reine; elle peignit aussi très-vivement l'indignation de toutes les personnes de la cour; elle prétendit que la froideur naturelle de la duchesse (c'est ainsi qu'elle appeloit sa modestie), la rendant incapable d'enthousiasme, elle n'avoit pu faire cette action que pour braver la reine. Madame et mademoiselle de Montpensier, ennemies personnelles de la duchesse, ne laissèrent pas échapper une telle occasion de déclamer contre elle: on prétendit que la reine, lorsqu'elle la vit quitter la grande route, fut au moment de l'envoyer arrêter par ses gardes (1); et qu'en-

<sup>(1)</sup> Mémoires de mademoiselle de Montpensier.

suite elle avoit dit qu'elle voyoit clairement, par l'insolence actuelle de madame de la Vallière, que toute l'humilité qu'elle lui avoit montrée durant l'absence du roi n'avoit pu être que de la bassesse et de la - fausseté. Quoique toutes les dames qui se trouvoient dans le carrosse de la reine, n'eussent rien négligé de ce qui pouvoit l'irriter contre la duchesse, cette princesse n'avoit rien dit de semblable; mais ce discours fut si répété, si approuvé, que la reine, peut-être flattée qu'on le lui attribuât, n'eut pas la franchise de le désavouer; ce qui nécessairement l'obligeoit à traiter la duchesse avec plus de sécheresse que jamais. C'étoit bien ce qu'on vouloit et ce qu'on avoit espéré.

Le lendemain matin, la duchesse ne put se dispenser de recevoir plusieurs personnes qui vinrent uniquement pour l'instruire de ces détails. Benserade, qui avoit pour elle une amitié sincère, et qui s'étoit toujours conduit loyalement avec elle, n'avoit cependant osé l'avertir de la trahison de madame de Montespan; mais il ne lui cacha point la perfidie avec laquelle madame de Montespan avoit tâché, dans cette occasion, d'aigrir l'esprit de la reine et celui du roi. Madame de la Vallière soupira, dévora ses larmes, et ne répondit rien: son eœur étoit trop blessé pour s'ouvrir.

Le roi vint; la duchesse pâlit en se retrouvant scule avec lui, comme si elle cût craint une explication : en effet, elle n'y pouvoit trouver que la confirmation complète de son malheur ! Le roi fut froid et embarrassé. Il commença par annoncer qu'il étoit accablé d'affaires, et qu'il ne resteroit qu'un instant; ensuite il dit à la duchesse, qu'à l'occasion de son retour et de la conquête de la Flandre, tout le monde iroit ce soir chez la reine, et qu'il désiroit qu'elle y allât. Madame de la Vallière fit un signe d'obéissance; elle baissa des yeux pleins de larmes et garda le silence. Elle sentit que le roi exigeoit cette démarche respectueuse, comme une espèce de réparation du tort dont la reine se plaignoit. Le roi parla d'autre chose; et tout à coup regardant à sa montre, il sortit précipitamment. La duchesse resta dans un état d'accablement qui ressembloit à la stupidité. Enfin, sur le

soir, elle se rendit chez la reine. Toutes les cours étoient illuminées; un peuple immense les remplissoit : tout annonçoit le bonheur et la joie, et cette allégresse publique sembloit aggraver les maux de l'infortunée duchesse. Elle fut recue de la reine avec la gravité la plus sèche; toutes les femmes eurent avec elle une espèce d'air solennel: car dans le monde on ne fait jamais de scènes; la malveillance et le dédain ne s'y montrent que par une politesse affectée, sérieuse et glaciale. La duchesse, pénétrée de douleur, foible, souffrante encore, n'éprouvoit pas tout l'embarras qu'on auroit voulu lui causer, parce qu'elle étoit hors d'état de résléchir et d'observer; mais elle sentoit un malaise et un déconragement qui lui donnoient un extrême désir de se soustraire promptement à cette pénible contrainte. On étoit debout. La reine, après avoir parcouru le cercle, se tenoit appuyée sur une cheminée; et en attendant le roi pour commencer les parties de jeu, elle causoit avec madame Henriette, la princesse Palatine, madame de Soubise et madame de Montespan. Madame de la

Vallière étoit à l'autre extrémité du salor, Comme les femmes qui se trouvoient de ce côté parloient vivement entre elles, ne lui disoient pas un mot, et n'avoient même pas l'air de remarquer qu'elle fût là, elle s'étoit éloignée d'elles de deux ou trois pas; et pouvant à peine se soutenir, pâle, immobile, les yeux tristement fixés sur la porte par laquelle le roi devoit entrer, elle attendoit avec saisissement qu'il parût, décidée à s'en aller alors. Tout à coup, madame de Montespan quitte le groupe qui environnoit la reine, traverse le salon d'un air triomphant et s'approche de madame de la Vallière; elle vint lui parler avec un air d'intérêt, comme si elle eût été touchée de son isolement et de son embarras. Cette affectation de bonté sortit la duchesse de sa distraction; ne pouvant supporter d'être protégée par madame de Montespan, elle la reçut avec la sécheresse la plus marquée. Madame de Montespan, sans s'émouvoir, lui dit encore deux ou trois phrases, mais d'un ton insouciant et léger, ensuite elle s'éloigna d'elle. Une minute après, les deux battans de la porte s'ouvrirent, et le

roi parut. Il jeta les yeux sur l'assemblée... Il vit d'un coup d'œil tout ce qui s'y passoit, et devina ce qui avoit dû précéder..... Il vit madame de la Vallière mal accueillie, délaissée, isolée, humiliée; elle n'étoit là que par obéissance pour lui !... Dans ce moment, son équité naturelle, sa grandeur d'âme et sa fierté lui tinrent lieu de l'amour qu'il n'avoit plus. Il s'approcha de madame de la Vallière, il lui parla avec une expression qui confondit tous les observateurs. La première personne qu'il nomma pour faire sa partie de hocca fut la duchesse; et comme il vit qu'elle étoit si tremblante, qu'elle auroit beaucoup de peine à traverser le salon, il fit apporter la table de jeu auprès d'elle et s'y établit sur-le-champ. Il n'appela point madame de Montespan, il ne la regarda pas une seule fois dans toute la soirée; il fit placer la duchesse à côté de hui et ne fut occupé que d'elle. Il trouva le moyen de lui dire, de mille manières, les choses les plus tendres et les plus flatteuses, avec cette délicatesse et cette grâce qui n'appartenoient qu'à lui. Elle ne vit d'abord, dans cette conduite, que la géné-

rosité qu'elle lui connoissoit; mais bientôt son cœur s'y méprit, elle reprit par degrés l'espérance, et enfin presque tout son bonheur. On ressaisit si facilement une erreur que l'on chérit! elle avoit toujours confondu dans son âme la passion et la fidèle amitié: elle retrouvoit de la tendresse dans les regards du roi, elle crut y retrouver l'amour. Sur la fin du jeu on vint dire au roi que, dans les cours, le peuple se livroità un enthousiasme si extravagant, que, pour faire des feux de joie, il brûloit les chaises à porteurs des dames, et qu'enfin dans la cour des princes il jetoit dans le feu les lambris et les parquets destinés pour la grande galerie. Le roi se mit à rire : Laissezles faire, répondit-il, nous aurons d'autres parquets, je ne veux pas que l'on trouble leur joie (1). Cette réponse fit couler les pleurs de madame de la Vallière. L'admiration lui rendit toute sa confiance : il lui sembla qu'il étoit impossible que celui qui montroit une reconnoissance et une bonté si touchante, celui qui paroissoit si sensible

<sup>(1)</sup> Mémoires de Choisy.

à la douceur d'être aimé, pût être ingrat pour elle.

Lorsque le jeu fut terminé, le roi se leva; on resta debout un demi-quart-d'heure. Madame de Montespan et les ennemies de la duchesse avoient sur leurs visages une expression frappante d'embarras et de mécontentement; les autres femmes et tous les hommes entourèrent madame de la Vallière, qui ne montra jamais plus de simplicité, de douceur et de modestie. La reine, à laquelle le roi venoit de dire quelques mots tout bas, s'approcha d'elle d'un air un peu contraint, mais lui adressa la parole avec beaucoup de bonté. La duchesse sentit que c'étoit encore le roi qui lui parloit; il lui étoit facile de deviner qu'il avoit prescrit cette démarche : son attendrissement ne lui permit. de répondre que par une inclination respectueuse et par le regard le plus touchant. Elle sortit du salon ranimée, rendue à la vie. Plusieurs hommes de la cour l'escortèrent avec empressement. Arrivée au bas de l'escalier, on appela ses gens : J'espère, dit-elle, que ma chaise est brûlée. Elle l'étoit en effet. Pendant qu'on

s'en informoit, madame de Moutespan survint : elle étoit seule à son tour : tous les favoris du roi entouroient sa rivale; sa physionomie étoit sombre et son maintien agité. Madame de la Vallière s'approchant d'elle, lui parla d'un air doux et serein, et madame de Montespan, tâchant de prendre un ton de bonhomie, la félicita de ce qu'elle paroissoit être moins abattue que lorsqu'elle étoit entrée chez la reine: En effet, répondit naïvement la duchesse, j'étois alors si souffrante! mais je ne le suis plus... A ces mots, madame de Montespan sourit malicieusement, avec le désir que ce sourire fût remarqué. Elle vouloit jeter du doute sur la faveur de madame de la Vallière, et en même temps renouveler l'inquiétude de sa rivale. La duchesse ne s'alarma point; mais pénétrant son intention elle en fat vivement irritée. Dans cet instant, on vint lui dire que sa chaise étoit réduite en cendres: Ah! tant mieux, s'écriat-elle, nous irons à pied. Lauznn et le duc de Roquelaure offrirent de l'accompagner. Le dernier, qui devoit souper chez madame de Montespan, lui adressa la parcle

pour s'excuser de ne la point conduire chez elle: Cela est tout simple, répondit ironiquement madame de Montespan, il faut à madame de la Vallière plus d'un soutien, et je puis m'en passer. Il est possible, madame, reprit la duchesse, que j'aye besoin d'appui; mais je n'en cherche point. A ces mots elle la quitta. Rentrée chez elle, et se retrouvant seule, elle réfléchit à tout ce qui s'étoit passé dans cette soirée; elle se confirma dans la douce opinion qu'elle avoit repris tous ses droits sur le cœur de Louis, ou, pour mieux dire, elle se persuada qu'elle ne les avoit jamais perdus; mais elle conserva tous ses soupçons contre madame de Montespan. Elle venoit de voir son dépit et son aigreur; elle ne pouvoit oublier une infinité de traits qui prouvoient son ambition et sa sausseté. Ce caractère même la rassuroit: il lui paroissoit impossible que le roi prît une grande passion pour une personne qui, sous aucun rapport, ne méritoit son estime. Néanmoins, elle fut contrainte de s'avouer que madame de Montespan avoit un moment séduit le roi; mais elle pensa que cette fan-

taisie passagère n'avoit pu laisser dans le cœur du roi qu'un profond mépris pour celle qui venoit de trahir la confiance et l'amitié avec tant d'artifice et de perfidie. Elle imagina que madame de Montespan n'oseroit plus paroître chez elle; et elle se trompa: madame de Montespan, furieuse du triomphe qu'avoit obtenu la duchesse; sentit qu'il étoit dangereux d'en montrer de l'humeur au roi; elle voyoit que Louis vouloit qu'on honorat toujours l'objet qu'il avoit tant aimé, et que d'ailleurs il conservoit pour madame de la Vallière un attachement qui pouvoit, aux yeux des autres, suppléer à l'amour. Enfin elle connut qu'elle n'engageroit jamais le roi à déclarer publiquement son inconstance, et à rompre avec la duchesse. Cependant madame de Montespan ne pouvoit se contenter de n'être préférée qu'en secret; tous les intérêts de son cœur et de sa vanité lui faisoient désirer avec a deur d'occuper, seule, ce qu'on appeloit à la cour la place de madame de la Vallière. Elle se répétoit que cette dernière ne savoit pas distinguer l'amour de l'amitié; que, crédule et confiante,

elle ne verroit dans le refroidissement du roi, que l'effet d'une longue habitude, et que tant qu'il auroit pour elle les mêmes soins, et qu'il lui montreroit de la tendresse, elle seroit satisfaite, ou du moins ne se plaindroit jamais. Madame de Montespan avoit véritablement pour le roi une violente passion qu'exaltoit au plus haut degré la gloire que ce prince vencit d'acquérir; nul sentiment d'honneur ne pouvoit réprimer son ambition; elle n'ignoroit pas que tout le monde connoissoit sa foiblesse, et que les nombreux ennemis de madame de la Vallière ne lui montroient tant d'intérêt que parce qu'ils espéroient qu'elle supplanteroit entièrement sa rivale. Elle connoissoit déjà assez la cour pour être sûre que tous ses partisans l'abandonneroient s'ils voyoient que, brouillée avec la duchesse, elle n'avoit pas le crédit de la faire renvoyer. Mais comment s'y prendre, puisque Louis étoit incapable de cette cruauté, qu'il eût même été indigné qu'on la lui conseillât, et que la duchesse ne pouvoit être éclairée que par les preuves les plus formelles et les plus positives? Madame

de Montespan n'osoit lui déclarer elle-même la vérité, dans la crainte d'irriter le roi : c'eût été manquer à toutes ses promesses et dévoiler grossièrement son ambition. Il falloit donc que le hasard découvrît tout à madame de la Vallière, ou que du moins on pût le protester au roi : cette réflexion donna l'idée d'un stratagème qui fut promptement exécuté.

Madame de Montespan possédoit des tablettes, dans lesquelles se trouvoient le portrait du roi et deux petites pages trèspassionnées, écrites de sa propre main. Elle les prit dans sa poche et se rendit chez la duchesse. Cette dernière, ne prévoyant pas sa visite, ne lui avoit pas fait fermer sa porte, et elle fut étrangement surprise en la voyant entrer. Madame de Montespanaffecta un embarras qu'elle n'éprouvoit point, et parut désirer une explication que la duchesse refusa. L'entretien fut languissant et contraint, mais la visite assez longue; enfin madame de Montespan se leva et sortit précipitamment. Au bout de quelques minutes, la duchesse jeta par hasard les yeux sur la place que venoit d'occuper madame

de Montespan, et elle apercut sur ce fauteuil des tablettes ouvertes, de manière qu'elle entrevit distinctement le portrait du roi!... Elle reste un moment immobile, les yeux fixés sur cet objet. Ensuite, d'une main tremblante, elle saisit les tablettes, bien certaine qu'on n'a pu les perdre et qu'on ne les a laissées là qu'à dessein : elle, regarde et reconnoît l'écriture du roi;.. elle lit en frémissant... La première page étoit datée trois mois avant le voyage d'Amiens, et la seconde page étoit écrite depuis le retour. C'est ainsi que tout à coup la vérité. fut entièrement dévoilée à l'infortunée duchesse! Le saisissement qu'elle éprouva pensa lui être funeste; elle ne répandit pas une seule larme. Un ressentiment amer, une profonde indignation étouffoient sa sensibilité, ou du moins en réprimoient l'élan; jetant autour d'elle des regards étonnés, elle se vit seule dans l'univers; seule, avec la honte et le remords!... Faste ignominieux! s'écria-t-elle, pompe abhorrée, je puis donc enfin vous rejeter!... Un lien fatal me retenoit dans ce palais, il est rompu!... je n'y suis plus qu'une étran-

gère. Mais quel lieu sera mon asile? Oserois-je reparoître dans ma patrie?... Ce n'est pas assez de fuir, il faut désormais me cacher... Je choisirai la retraite la plus obscure... J'y pourrai mourir dans l'oubli, on ne viendra plus m'y chercher!... Cette dernière réflexion oppressa tellement son cœur, qu'elle sentit que toutes ses forces l'abandonnoient; cependant elle ne vouloit point appeler de secours, et elle alloit perdre connoissance, lorsqu'on annonça Benserade. La vue d'un ami la ranima, elle s'attendrit, et ses larmes coulèrent enfin. Benserade, vivement touché, la questionna. La duchesse ne répondit d'abord que par des torrens de pleurs; ensuite elle lui donna les tablettes, en lui disant que madame de Montespan les avoit laissées chez elle. Eh bien! répondit Benserade, il est évident qu'elle a voulu vous instruire d'un secret qui n'étoit ignoré que de vous; le détour qu'elle a pris doit vous prouver qu'elle agit sans l'aveu du roi, et même contre son intention. Dès que le roi veut vous cacher cette intrigue, il a le désir de vous conserver; vengez-vous de madame de Montespon en restant. Ayez l'air de ne rien savoir, de n'avoir pas vo ces tablettes... Que me proposez-vous! s'écria la duchesse, de dissimuler! de rester, quand il me trompe, me trahit! quand il ne m'aime plus!... Si vous le voulez, reprit Benserade, vous régnerez toujours, vous régnerez seule, en dépit de votre rivale... Eh! que m'importe? interrompit madame de la Vallière : lorsqu'il n'aimoit que moi, ai-je voulu régner? Non, répondit Benserade, et vous eûtes tort, pour l'intérêt même de votre amour : on n'attache solidement les princes qu'en profitant avec éclat de leur faveur, qu'en obtenant d'eux des grâces extraordinaires : ce qu'ils accordent est à leurs yeux, ainsi qu'à tous les autres, la mesure du sentiment qu'ils éprouvent; ils croient avoir aimé à ne pouvoir plus rompre ni se dédire, quand ils sont étonnés de leurs propres bienfaits: ils ne veulent pas former une liaison nouvelle qui donneroit le droit d'avoir la même ambition; ils ont intérêt à laisser croire qu'ils ne feroient rien de semblable pour une autre. Votre modération vous a valu l'estime des Parisiens, et vous a privée de toute la considération que vous auriez pu avoir à la cour. Reprenez cet empire, il en est temps encore : vous ne le tiendrez pas du premier enivrement de la passion, il en sera plus solide; la reconnoissance et l'amitié vous le donneront, et rien ne pourra vous l'ôter. Ah! s'écria la duchesse, qu'en ferois-je de cet empire odieux, qui me seroit offert comme un dédommagement !... Je l'ai refusé de l'amour, le recevrois-je de la pitié? Dans le temps où j'étois aimée, j'ai toujours regardé comme une espèce d'insulte les sollicitations de ceux que je ne connoissois point; je renvoyois avec sécheresse aux ministres, aux gens en place; c'est ainsi que je me suis fait tant d'ennemis. Après avoir sacrifié ma réputation, je voulois du moins, par mon désintéressement, honorer le sentiment que j'ai pour · lui; je voulois montrer à quel excès il mérite d'être aimé!... Moi l'me consoler par l'ambition, usurper un crédit déshonorant à mes yeux!... - Vous poussez trop loin la délicatesse; la réflexion vous donnera d'autres sentimens... - Jamais. - Songez

qu'il est doux de déjouer, d'humilier sa rivale et tous ses ennemis; si vous prenez un parti violent, vous comblerez tous leurs vœux. - Que m'importe leur joie! Je ne puis songer qu'à ma douleur. Qu'ils triomphent ou non, je n'en serai pas moins malheureuse. Il ne m'aime plus! quelle autre pensée peut se mêler à celle-là! Hélas! la jalousie même ne sauroit m'en distraire... Il ne m'aime plus! Je ne suis plus nécessaire à son bonheur; que dis-je! j'y suis un obstacle. Il ne souffrira plus loin de moi, il ne me cherchera plus, il m'oubliera! Idées terribles, incompréhensibles! elles glacent et confondent l'imagination. En prononçant ces paroles, il se peignit sur le visage de l'infortunée un tel égarement, que Benserade en fut effrayé; il lui dit tout ce que son amitié put lui suggérer de plus consolant. La duchesse ne répondit plus : elle avoit pris son parti; et l'on ne confie point une résolution inébranlable, lorsqu'on est sûre qu'elle sera combattue. A peine Benserade se fut-il retiré, que la duchesse se mettant à son secrétaire, écrivit au roi la lettre suivante :

« Vous ne m'aimez plus! j'ai vu cet arrêt » affreux tracé de votre propre main, je » l'ai lu!... du moins il ne me sera jamais » confirmé par votre bouche. Cette voix » chérie, qui n'a jusqu'ici frappé mon » oreille que pour rassurer mon cœur et » pour l'attendrir, je ne l'entendrai point » se parjurer! je ne verrai point sur votre » visage l'expression cruelle de l'embarras » et de l'indifférence,... je vais partir!... Eh! » pourquoi, dépouillée maintenant de » toute illusion, voudrois-je vous revoir? » Je ne vous reconnoîtrois plus!... Que de-» viendrai-je, ô ciel!... Je ne trouve plus » dans tout l'univers qu'une horrible soli-» tude, et dans le fond de mon âme qu'un » désespoir qui la remplit tout entière. » Hélas! quand vous m'aimiez, je tenois » encore à la vertu par les remords; votre » amour même les fortifioit : pouvois-je » me consoler de n'être pas digne de votre » tendresse sous tous les rapports, et de » ne pas justifier votre attachement par un » caractère irréprochable! Mais quand j'ai » perdu votre cœur, que puis-je regretter » encore! vous m'avez tout ôté! oui, tout,

» jusqu'au sentiment qui peut-être excu-» soit mes fautes! Je ne vous reproche . » rien; non, vous ne m'avez point séduite, » je me suis perdue moi-même! Je vous » aimois avant que vous m'eussiez aperçue: » tandis que j'étois ignorée de vous et ca-» chée dans la foule, je ne voyois que » vous, je n'existois déjà que pour vous; » tandis que vos regards distraits ne tom-» boient sur moi que par hasard, les miens » ne cherchoient que vous!... Je m'étois » donnée à vous sans espérance, je devrois » vous perdre sans étonnement !... Je suis » seule insensée et coupable, mais aussi je » suis seule à plaindre! Est-il bien vrai » que vous puissiez m'oublier entière-» ment! Quoi! lorsque loin de vous, dans » une profonde retraite, je gémirai sans » distraction, vous ne penserez plus à » moi! vous n'entendrez jamais prononcer » mon nom, vous ignorerez si j'existe ou » si j'ai cessé de souffrir !... Quelle idée » accablante! Ah! jamais, durant les jours » rapides de mon bonheur, celle de la mort » ne me parut aussi terrible! Que sera » la vie pour moi quand je serai pour tou-

» jours effacée de votre souvenir? Mais la » pitié peut-être m'y rappellera quelque-» fois!... La pitié! voilà donc désormais » le seul sentiment que je puisse attendre » de vous! Infortunée! hier, ce matin en-» core, je me croyois aimée!... La nuit » passée, j'ai goûté le plus doux repos; » ma première pensée, en rouvrant les » yeux, fut un sentiment de bonheur!... » une heure après, j'ai vu s'évanouir sans » retour tous les vains fantômes d'une fé-» licité trompeuse!... Il ne me reste qu'une » réputation flétrie, un amour malheu-» reux sans illusion, une honte ineffaçable » sans repentir!... Oh! si j'ai rougi de ma » foiblesse quand j'étois aimée de vous, » comment supporterois-je maintenant le » poids affreux du déshonneur? Je n'ai » plus de refuge que dans l'obscurité, et » d'espérance que dans l'oubli!... En pos-» sédant votre cœur, j'étois criminelle à » mes yeux, mais je ne pouvois être avilie n à ceux des autres! Votre gloire ne re-» jaillira plus sur moi : elle me sera tou-» jours aussi chère, mais je n'aurai plus » le droit de m'en enorgueilir. Vous avez

» séparé votre destinée de la mienne, et » je ne suis plus qu'un être malheureux, » inutile sur la terre, et consacré pour » toujours à la douleur. Dans la suprise » d'une révolution si soudaine, dans le » désordre et le tumulte de mes pensées, » je sens que je ne puis connoître dans » tous ses détails l'horreur de ma situa-» tion, et je frémis en entrevoyant que » chaque réflexion en doit aggraver l'amer-» tume : ainsi le temps, loin d'être un re-» mède à mes maux, ne pourra que les » porter au comble!... Je suis mère, hé-» las let mes enfans ne m'appartiennent » pas!'Quand je suis forcée de vous fuir, » je dois les abandonner. Je ne sortirai » quelquefois de ma solitude que pour les » voir furtivement. Oh! combien ils rou-» giront de leur mère! Quelle excuse leur » donnerai-je? Ils sauront que vous avez » cessé de m'aimer !.. Ma fille! je ne l'ai point » encore vue depuis que je sais mon mal-» heur! Que deviendrai-je, que lui dirai-» je quand elle me parlera de vous? Elle » ne prononcera plus votre nom sans me » déchir er le cœur, et cependant je dési-

» rerai l'entendre de sa bouche. Sa ten-» dresse pour vous est encore un lien qui » m'est si cher !.. mes enfans ! vous les aime-» rez toujours! Il existe donc encore un » sentiment qui nous est commun, que » nous éprouvons tous les deux, et que nul » autre ne peut partager. Adieu! je laisse » à mes enfans tous vos dons; je n'en em-» porte qu'un, le premier que j'ai reçu!... » Ces bracelets ne me quitteront jamais!... » Hélas! on ne me les enviera plus! Adieu! » je ne vous ai jamais autant aimé! Oui, je » veux vous dire encore une fois ce que je » sentirai tou ours! Mais vous ne me ré-» pondrez plus! O silence affreux et ter-» rible! celui de la tombe est moins fu-» neste, le repos l'accompagne !... Adieu!... » Si quelquefois mon souvenir vient s'of-» frir à votre imagination, qu'il ne vous » trouble pas: j'ai mérité mon sort par mon » imprudence et par ma foiblesse; je suis » résignée: je gémis et je ne murmure pas; " » mais dans quelque instant que vous pen-» siez à moi, dites vous : Elle pleure comme » le jour de son départ. » La malheureuse duchesse chargea un

valet de chambre de remettre cotte lettre au roi lorsqu'il sortiroit du conseil. Ensuite, après avoir embrassé ses enfans en versant un déluge de pleurs, elle s'arracha de leurs bras, et alla s'enfermer au couvent de Chaillot. C'étoit la seconde fois qu'elle s'y réfugioit de son propre mouvement; mais avec quelle différence et quel changement dans sa situation! La première fois, pure encore, elle fuyoit un amant passionné; la fierté, la gloire, la vertu, tous les plus nobles mouvemens du cœur soutenoient alors son courage; et maintenant, après avoir perdu sa propre estime, accablée de honte et de douleur, ne prévenant qu'une disgrâce assurée, elle ne se déroboit qu'à l'abandon.

Les religieuses de Chaillot, en gémissant sur ses erreurs, avoient conservé pour elle un tendre attachement. Madame de la Vallière, loin de les oublier durant son séjour à la cour, s'étoit plue à les combler de bienfaits, en leur envoyant tous les ans des aumônes pour leurs pauvres et de riches présens pour leur église. En arrivant, son premier soin fut de s'enfermer seule dans son appartement. Elle y passa le reste de

la journée; elle réfléchit et pensa peu. Elle écoutoit... Le moindre bruit venant des cours ou du côté des portes, le plus léger mouvement dans la maison, lui causoit de violentes palpitations de cœur, et ensuite elle tomboit dans un abattement stupide... Le jour s'écoula ainsi. Lorsqu'elle vit la nuit, elle perdit entièrement l'espérance secrète qu'elle avoit conservée confusément jusqu'alors. Cet instant mit le comble à sa douleur. L'agitation d'un départ précipité, et l'idée vague de l'effet qu'il produiroit sur le cœur du roi, l'avoient fortifiée jusqu'à cette époque; mais elle étoit depuis huit heures à Chaillot; on l'y laissoit, on ne daignoit pas lui répondre: on joignoit donc la dureté, le mépris le plus barbare à l'inconstance!... Quelles réflexions! Le dépit et l'indignation sont, de tous les sentimens ; les plus pénibles et les plus amers pour les caractères qui joignent la douceur à la générosité. Les nouvelles impressions qu'éprouvoit madame de la Vallière étoient d'autant plus douloureuses, qu'elles se trouvoient en opposition avec sa sensibilité naturelle. Jusqu'alors son amitié, sa profonde tendresse pour le roi avoient surpassé son amour; mais son ressentimentet sa colère, en exaltant ses regrets, sembloient augmenter sa passion; ses sentimens, beaucoup moins tendres, devenoient plus violens : la vanité blessée y mêloit toute l'algreur de la personnalité, tous les tourmens de la jalousie. Sa pensée s'arrêta sur sa rivale, et ce fut avec désespoir. Elle se représenta madame de Montespan avec tout l'éclat de sa beauté, tout le charme de ses grâces, triomphante, adorée, exerçant sur le roi un souverain empire; elle vii ses ennemis pleins de joie entourer le roi, recevant de lui des témoignages de faveur, et formant à sa rivale une brillante cour. Elle se rappela les conseils de Benserade; et quoiqu'elle les eût rejetés avec autant de sincérité que de dédain, elle se repentit dans ce moment de ne les avoir pas. suivis. Le cœur seul avoit parlé le matin; et dans cet instant d'un si cruel abandon, l'égoïsme et l'amour-propre irrité faisoient entendre enfin leurs voix tumultueuses. Oui, s'écrioit-elle, j'aurois dû rester; je les aurois du moins forcés à se contraindre;

jamais en ma présence il n'eût osé se déclarer ouvertement pour elle. En feignant de tout ignorer, je la contragnois, cette femme perfide, à prolonger un rôle odieux, qui eût fini par l'avilir aux yeux de celui même qui me l'a préférée. N'ayant pu me faire exiler, elle a voulu précipiter ma fuite, et je suis tombée dans ce piége!... Ah! qu'ai-je fait! C'est elle, sans doute, qui retient le roi, elle craint qu'il ne me revoie, qu'il ne m'écoute!... Elle pense donc que je pourrois l'attendrir encore, et peut-être le ramener! Eh quoi! je ne suis point bannie; ne pourrois-je pas retourner à Versailles, y reparoître pour y confondre mes ennemis! Oui, je veux le revoir, lui parler; je veux devant lui reprocher à ma rivale sa noire trahison. Le roi saura avec quel artifice elle a gagné ma confiance; je dirai: je l'aimois !... Oui, tandis qu'elle tramoit ma perte, je l'aimois!.. Elle m'enlevoit votre cœur, elle vous avoit séduit; et je l'aimois!... Je saurai vaincre ma timidité naturelle, je me vengerai.

La duchesse ne persista pas long-temps dans des résolutions si contraires à son caractère; bientôt le découragement succédant au dépit, sa colère l'abandonna, il ne lui resta plus que son désespoir. Elle recommença à n'accuser qu'elle seule de ses malheurs.

Quand tout le monde fut couché, le profond silence qui régnoit dans la maison lui causa une sorte de saisissement; elle se trouva plus seule encore. Elle en fut effrayée; elle se craignoit elle même. Hélas! qui ne redouteroit pas de descendre dans son cœur lorsqu'il est déchiré par l'amour et par la jalousie! on ne peut alors le sonder sans l'envenimer encore et sans y découvrir de nouvelles blessures !... La duchesse ouvrit une fenêtre qui donnoit sur la principale cour; il faisoit un chaud excessif; la nuit étoit calme et brillante. Madame de la Vallière fixa ses yeux noyés de pleurs sur la grille de fer qui ne s'ouvroit que pour les évêques et les princes; elle se rappela qu'entraînée par le roi, elle avoit avec lui franchi cette porte de clôture. Grand Dieu! dit-elle, que n'eus-je alors le courage de lui résister! j'aurois du moins conservé son estime et la mienne; je serois

maintenant paisible, honorée! Plus de huit ans se sont écoulés depuis cette époque fatale; et malgré ses soins, sa tendresse, je n'ai pas joui, durant cet espace de temps, d'un seul jour de tranquillité!... Je ne me suis point endurcie dans le vice; je n'ai jamais cessé de déplorer la perte de mon innocence; il semble que je n'aye persisté dans un amour criminel que pour en épuiser toutes les amertumes !... Mais comme il m'aimoit! avec quelle violence et quel amour il me força de le suivre! Ici tout me retrace la passion qu'il eut pour moi; et dans le lieu qu'il habite tout l'invite à m'oublier! Tandis qu'étrangère, profane dans cet asile de la sainteté, seule, délaissée, fugitive, je passe la nuit sans repos, et que j'attends le jour sans projet et sans espérance, il est au milieu d'une cour florissante; environné de gloire, d'hommages et de plaisirs, peut-il regretter l'infortunée qu'il sacrifie! Voici l'heure qu'il consacre tous les soirs à la société; sans doute en ce moment, livré au charme d'un entretien qui l'amuse, il écoute avec intérêt, il répond avec sa grâce accoutumée, et le

squrire est sur ses lèvres !... Et moi je succombe à mes peines mortelles ! mes gémissemens se perdent sous ces voûtes solitaires; l'écho du cloître, répète pour la première fois les plaintes insensées de l'amour;... l'objet qui les cause ne peut les entendre; et nul ami ne les recueille!..... A ces mots elle se leva; elle fit d'un pas chancelant quelques tours dans sa chambre; ensuite elle prit la résolution d'aller passer une partie de la nuit dans le cimetière, non pour y chercher la fraîcheur de la fontaine ou de la verdure, mais pour se retracer mieux un frappant souvenir, et pour achever de s'enivrer de mélancolie et de douleur. Dans ce siècle fameux, les femmes étoient timides et craintives; les plus sensées et les plus spirituelles n'appliquoient leur raison qu'à leur conduite et à l'emploi du temps et de la vie; n'ayant jamais cherché à pénétrer les secrets de la nature, leur imagination, vive et flexible, en multiplioit vaguement les mystères et les prodiges; parfaitement éclairées sur leurs devoirs et communément sur les affaires, ayant les idées les plus justes et les

plus saines sur la morale, elles prouvoient qu'une extrême ignorance en physique ne peut nuire à la solidité du caractère, aux agrémens de l'esprit et à la perfection des mœurs.

Madame de la Vallière, élevée au fond d'une province, avoit plus qu'une autre ces foiblesses superstitieuses, qui viennent moins de la crédulité et d'une croyance déterminée, que d'une tête frappée vivement dès l'enfance. Cependant, sans dissiper ces idées sombres, il semble qu'une douleur profonde affranchisse de la terreur qu'elles inspirent. La duchesse, tandis que tout le monde se livroit au sommeil, descendit seule à minuit dans le cloître. Une lampe expirante ne répandoit plus qu'une lueur incertaine dans un long dortoir voûté que la duchesse traversa lentement. En entrant dans le cloître, elle ne fut plus guidée que par la clarté de la lune, qui brilloit à travers les arcades. Elle entendit le bruit mélancolique de la fontaine : le murmure de cette onde qui serpentoit autour des tombeaux, lui parut former des sons plaintifs; elle s'émut et s'arrêta... A mesure qu'elle en approchoit, elle sentoit son trouble s'accroître; elle avance, et tout à coup elle reste pétrifiée de surprise à l'aspect d'un objet extraordinaire; elle aperçut de profil une figure, dans la première fleur de la ieunesse, d'une beauté céleste, à genoux sur le tertre de gazon et tenant la croix embrassée. La duchesse, frappée, crut reconnoître sa propre figure, telle qu'elle étoit jadis dans le même lieu et dans la même attitude, quand le roi vînt pour l'enlever... Elle se rappelle tontes ces traditions fabuleuses, qui rapportent que la personne qui voit un fantôme qui lui ressemble, est menacée d'une mort inévitable... Elle palit, et fixant ses yeux sur cet objet qui lui paroissoit immobile: Grand Dieu! dit-elle, en me retraçant mon image sous les traits de l'innocence et de la piété que j'avois alors et que j'ai perdues, voulez-vous à la fois ranimer mes remords et m'annoncer ma fin prochaîne! Mais pourquoi cette horreur qui me saisit et qui me glace !... O Dieu de miséricorde! dois-je craindre la mort, et puis-je regretter la vie si vous me rendez

le repentir?...... En disant ces paroles, elle fait en tremblant quelques pas de plus. Dans ce moment, la figure prosternée se retourne, et semble à son tour s'effrayer. Madame de la Vallière commence à se rassurer, en voyant que cette jeune personne a le voile blanc et les vêtemens d'une novice. Qui êtes - vous? lui dit-elle. -Je suis Emmeline, répondit la novice; je prononce demain mes vœux, et je me suis relevée pour venir ici passer la nuit en prières...... — Quel âge avez-vous? — Seize ans. — Vous vous êtes relevée, vous ne pouviez donc pas dormir? - Non; la joie m'en empêchoit : demain est pour moi un si beau jour !... - Avez-vous vécu dans le monde? — Je suis dans ce couvent depuis mon enfance; je n'en suis jamais sortie. - Ah! vous êtes heureuse en effet! O mon enfant, vous ne pouvez connoître tout votre bonheur! vous ne savez pas à quels périls, à quels combats douloureux, à quels regrets inutiles et déchirans vous allez vous soustraire! Cette barrière insurmontable que vous placerez entre le monde et vous, n'est qu'un rempart qui

vous garantira des attaques les plus redontables et des peines les plus accablantes; cette grille, qui va se fermer sur vous sans retour, vous separera pour jamais des seducteurs, des méchans et des envieux. Ah! ne regardez jamais cette enceinte sacrée comme une prison! ce n'est qu'ici que l'on peut jouir de la seule liberté désirable, celle de suivre constamment et sans obstacles les principes qu'on révêre et les inspirations de sa conscience..... de ces murs, vous seriez cruellement tyran-nisée par l'exemple, la coutume et les passions.... Ici resident la paix et la verite; tout sy trouve en harmonie avec les sentimens d'un cœur innocent et pur!....En parlant ainsi, madame de la Vallière de pouvoit retenir ses larmes, son visage en étoit inondé... Vous pleurez, Iui dit ja jeune Emmeline; vous avez du chagrin? Prions ensemble, Dieu vous consolera. Emmeline, priez pour moi! - De tout mon cœur... En prononçant ces paroles, la novice embrasse la croix de fer, en joignant les mains avec une ferveur tonchante!..., Intéressante Emmeline, s'écria

la duchesse, ne quittez point ce signe révéré de nouve salut ; oh'! ne vous en laissez jamais arracher!.... Ses sanglots l'empêchèrent de poursuivre; elle mit son mouchoir sar ses yeax et s'éloigna. Elle re-Conrandans son appartement et se jeta sur son: ht; là elle se retraça plus vivement que jamais le songe frappant qu'elle avoit fait en ce lieu même heuf ans auparavant, dans dequel, au milieu d'une église inconnue, telle avoit wa, sur une tribune élevée, wette figure majestueuse Pinvitant 'à se actugier seus un voile mysterieux qu'elle dui présentoit. Ses idées religieuses, ses projets vagues, mais vertueux, calmèrent un pouses: vives douleurs, et durant son sommeil elle vit tonjours l'innocente et pieuse Emmeline veillant et priant pour elle au pied de la croix. Elle ne s'éveilla que deux heures upres ic jour : elle étoit moins agitée; mais en se mettant à la fenêtre qui doutoit sur la cour, elle sentit bientot renaître une secrète espérance qui lui rendit le trouble et toutes les émotions qu'elle avoit éprouvées la veille.

Elle étoit depuis plus d'une heure assise

sur sa fenêtre, lorsqu'elle distingua dans l'éloignement le bruit d'un homme à cheval au grand galop, et bientôt celui d'une voiture attelée de six ou huit chevaux, qui, un instant après, s'arrêta devant la grande porte du couvent. Respirant à peine, elle écouta toujours avec un saisissement inexprimable: on sonne; les religieuses accourent; on leur parle à travers la porte. Madame de la Vallière n'entendit pas ce qu'on disoit; mais elle tressaille en voyant les religieuses baisser précipitamment leurs voiles. C'est lui! c'est lui! s'écria-t-elle avec transport; et la joie trompeuse vient encore une fois séduire son cœur agité !.... Tout est pardonné, tout est oublié; les peines, la colère, la jalousie, tout, jusqu'à la fierté...... Que dis-je?.... Ah! loin de conserver du ressentiment, elle croit devoir une reconnoissance passionnée. C'est lui! il aime toujours? le souvenir du passé ne laisse d'autres traces dans son âme que le remords d'avoir pu douter de lui. La grille s'ouvre ;... mais que devint la duchesse, lorsqu'au lieu du roi, qu'elle attendoit avec une entière certitude, elle vit paroître le

grand Condé! Il étoit seul (1)! La malheureuse duchesse se retire avec précipitation de la fenêtre, et va tomber dans un fauteuil!..... Quelques minutes après le prince entra dans sa chambre; il s'avança vers elle avec l'air de l'empressement et de la sensibilité, et il lui remit une lettre du roi, en lui disant qu'il étoit chargé de la ramener, que le roi l'attendoit avec impatience, qu'il étoit extrêmement affligé de sa fuite.... Autrefois, dit madame de la Vallière, il venoit me chercher lui-même (2)..... A ces mots, elle ouvrit d'une main tremblante la lettre du roi : cette lettre exprimoit une tendresse que Louis ne pouvoit refuser à tant de qualités attachantes; il conjuroit la duchesse de revenir; il lui protestoit qu'il ne pouvoit être heureux sans elle. C'étoit le ton d'une amitié sincère; mais ce n'étoit plus celui de l'amour. Madame de la Vallière posa la lettre sur une table, et, baissant

<sup>(1)</sup> A cette seconde fuite de madame de la Vallière, le grand Condé alla en effet la chercher par ordre du roi.

<sup>(2)</sup> Ses propres paroles.

les yeux, elle garda un morne silence. Le prince reprit la parole; il avoit toujours en de l'amitié pour elle, et il lui donna des. conseils à peu près semblables à coux qu'elle avoit déjà reçus de Benserade. Il lui parla d'ambition, elle ne l'écouta point; mais après avoir réfléchi quelque temps : Allons, dit-elle, il me rappelle; je quittai iadis cot asile pour le suivre, je no veux pas avjourd'hui refuser à l'amitié ce que j'eus la foiblesse d'accorder autrefois à l'amour. En disant ces mots, elle se levo en soupirant, et s'appuyant sur le bras du grand Condé, elle sortit avec lui. A la porte du couvent, elle embrassa les religiouses en pleurant : Ce n'est point un adieu, leur dit-elle; je reviendrai sûrement, et peut-être bientôt (1).... Elle monta en voiture avec le prince, et l'on prit à toute bride le chemin de Versailles.

Durant cette courte absence de madame de la Vallière, il s'étoit passé beaucoup d'intrigues à la cour. Le roi n'avoit pu lire la lettre de la duchesse sans attendrissement

<sup>(1)</sup> Historique.

et sans remords: il eut à ce sujet une explication très-vive avec madame de Montespan; cette dernière lui soutint que le hasard avait tout fait. Louis parut le croire; mais il en douta, et malgré les efforts et les insinuations de madame de Montespan, il voulut avec sermeté rappeler la duchesse. Madame de Montespan avoit prévu sa retraite, et s'étoit flattée que, cette démarche faite, le roi seroit charmé au fond de l'âme d'être débarrassé d'une femme qu'il n'aimoit plus : car madame de Montespan ne croyoit pas qu'un tendre attachement put survivre à un amour éteint. Les mauvais cœurs, malgré toute la finesse de l'esprit, font quelquosois de faux calculs. L'élévation des sentimens donne souvent de nobles erreurs; mais aussi, dans plusieurs occasions, la seule grandeur d'âme est une lymière : il en falloit pour bien juger Louis xiv.

Madame de Montespan eut encore un autre chagrin, qui fut aussi pour elle trèsimprévu. La duchesse avoit beaucoup d'ennemis et fort peu de partisans. Cependant l'éclat de sa disgrâce panut inspirer un sentiment général très-favorable pour elle. Op

ne l'envioit plus; elle étoit partie; on crut qu'elle ne reviendroit plus. A la cour, un exil éternel produit à peu près l'effet de la mort; il éteint la haine. Chacun fait en secret un triste retour sur soi-même; c'est alors que la fragilité de la faveur cause aux plus intrépides une sorte d'effroi!.... Le malheur de madame de La Vallière rendit sa rivale odieuse; on se rappela la bonté de la duchesse, sa donceur, son désintéressement. Chacun craignoit pour soi-même le caractère de madame de Montespan; on comprit que l'on ne devoit pas compter sur celle qui supplantoit et sacrifioit son amie avec tant d'audace et de dureté. L'intérêt personnel et la pitié ramenèrent à la justice; les amis même de madame de Montespan montrèrent de l'étonnement, ce qui, dans ce cas, étoit une improbation. On avoit désiré qu'elle l'emportat sur sa rivale; mais tant de violence et tant de promptitude effrayèrent, car tout le monde d'abord supposa que la duchesse avoit reçu l'ordre. de s'éloigner. Le code moral des courtisans permet bien de chercher à perdre ceux que l'on craint; mais il prescrit de certaines formes, de certains ménagemens dont on ne peut se dispenser sans encourir le blâme universel. La cour est le lieu du monde où l'on a le moins de scrupule sur le fond des actions, et le plus de délicatesse sur les apparences; les mœurs, sous tous les rapports, y paroîtroient meilleures que dans toute autre classe, si le secret des affaires pouvoit s'y garder toujours. Lorsqu'on n'y est dans aucune confidence, on a bien rarement sujet de désapprouver ce qu'on y voit et ce qu'on y entend; mais on est souvent épouvanté de ce qu'on y découvre.

Une nouvelle favorite qui ne peut prétendre à la considération que donne l'estime, a contre elle presque tous ceux qui n'attendent rien de son crédit; ainsi tous les indifférens qui n'avoient jamais en de liaison avec les deux favorites, déclamèrent contre madame de Montespan, les uns par une véritable indignation, les autres pour montrer de la droiture et de la sensibilité. On sait que, dans le monde, blâmer avec énergie les mauvaises actions des autres, est l'une des manières de se faire valoir qui coûte le moins et qui réussit le mieux.

Madame de Montespan, effrayée autant que surprise de ce déchaînement, prit le parti, quoiqu'à regret, de publier que la duchesse étoit partie de son propre mouvement, que le roi la regrettoit et la rappeloit. Il étoit bien fâcheux pour une personne aussi vaine et aussi ambiticuse, de se trouver forcée d'affoiblir elle-même l'opinion que l'on avoit de son crédit; mais son amour-propre ne put supporter la clameur universelle : elle soutint à ses amis, et même au roi, qu'elle aimoit toujours madame de la Vallière; qu'elle la verroit avec joie, et qu'elle désiroit que le roi eût toujours pour elle les égards et les soins de l'amitié. Elle fit des phrases ingénieuses sur l'amitié et sur le pouvoir invincible de l'amour; elle persuada le roi en le séduisant; non-seulement il excusa sa trahison, mais il lui trouva des sentimens touchons et généreny.

A peine madame de la Vallière fut-elle arrivée à Versailles, que Louis account chez elle. L'attendrissement qu'il éprouva un la revoyant, le préserva de l'embarres qu'il auroit dû avoir. Il n'y eut point d'explication, le roi serra la duchesse dans ses bras, il répandit des larmes sincères, il peignit avec la sensibilité la plus vraie le chagrin qu'il avoit ressenti; et, avant de la quitter, il alla chercher sa fille, il se mit à ses genoux avec cette enfant charmante, en lui disant : ne nous abandonnez plus... Il n'en falloit pas tant pour satisfaire un cœur si tendre; ne pouvant s'abuser sur l'inconstance du roi, madame de la Vallière se persuada qu'il se trompoit luimême sur ses propres sentimens, qu'il n'étoit qu'entraîné, séduit, et qu'il reviendroit entièrement à elle. Cette illusion dissipa comme par enchantement sa douleur, et la dédommagea de tout ce qu'elle avoit souffert.

Comme personne n'avoit approuvé sa disgrâce apparente, chacun voulut se faire honneur d'un sentiment autorisé par la conduite du roi; les personnes même fâchées de son retour, crurent devoir soutetenir l'opinion qu'elles avoient imprudemment montrée; les ennemis espérèrent un rapprochement et le désirèrent;

car ils pensèrent que madame de Montespan perdroit tout son empire, s'il étoit vrai qu'elle n'eût pas contribué au départ de la duchesse: d'ailleurs, on la connoissoit assez pour ne pas douter qu'au moins elle avoit. fait de vains efforts pour l'empêcher de revenir. On supposa que la duchesse, éclairée par l'expérience, romproit d'une manière éclatante avec sa rivale, et qu'elle songeroit enfin à prendre un crédit qui pût à l'avenir la préserver de toute espèce de revers. Ces idées réchauffèrent pour elle tous ses amis : on se promit de lui donner de bons conseils; on attendit d'elle plus de docilité pour les suivre; tous les indifférens, qui s'étoient déclarés en sa faveur au moment de son évasion, s'imaginèrent avoir acquis des droits à sa reconnoissance. On répéta hautement ce qu'on avoit dit à l'oreille ou dans des cercles particuliers : on pouvoit sans bassesse montrer une sorte d'enthousiasme pour la favorite qu'on avoit plainte dans sa disgrâce. Tout le monde se rendit avec empressement chez elle; Madame même envoya savoir de ses nouvelles; ses amis revinrent à ses pieds, et tous re-

prirent avec les autres courtisans l'air important et mystérieux qu'ils avoient quitté depuis long-temps; enfin le triomphe fut complet. Madame de Montespan, la rage dans le cœur, mais entraînée, pour ainsi dire, dans la foule, se présenta aussi chez madame de la Vallière; elle étoit consignée à la porte, elle n'entra pas. Pour comble de chagrin, elle s'apercut que la réception brillante que l'on faisoit à la duchesse, produisoit une vive impression sur l'esprit du roi; elle sut qu'il avoit répété plusieurs fois qu'il étoit charmé que l'on rendît enfin justice à madame de la Vallière, et qu'il voyoit avec joie, par l'intérêt qu'on lui montroit dans cette occasion, qu'au fond on avoit toujours eu pour elle l'estime qu'elle étoit si digne d'inspirer. Au milieu de tant de sujets de crainte et de dépit, madame de Montespan, dominée par la colère et par le ressentiment, fit beaucoup d'imprudences : elle étoit de ces personnes qui on une extrême souplesse tant qu'elles son encouragées et soutenues par les succès ou du moins par une vive espérance, ma qui, dans les revers, ne peuvent vaince

les mouvemens d'une humeur impérieuse, et montrent alors une indomptable hauteur. Madame de Montespan fit des épigrammes sanglantes contre tous ceux qui se déclarèrent ouvertement en fayeur de șa rivale. Elle șe plajgnit de ses amis, en perdit plusieurs, les refroidit tous, et se fit des ennemis irréconciliables. Elle passa quatre ou cinq jours dans les plus cruelles anxiétés; après beaucoup de réflexions, elle prit un parti singulier pour elle, celui de parler au roi avec une sorte de franchise sur sa situation : elle lui dit que madame de la Vallière, en refusant de la voir, lui faisoit un tort irréparable dans l'opinion publique; que l'on avoit pardonné une rivalité dont la plus impérieuse des passions étoit l'excuse, mais que le ressentiment éclatant de la duchesse faisoit croire qu'elle étoit coupable envers elle de perfidies inquies, que beaucoup de gens pensoient qu'elle avoit fait exiler la duchesse, et qu'ensuite le roi s'étoit repenti de cette rigueur; que l'on ne pouvoit attribuer qu'à cette fausse idée (injurieuse au roi même) toutes les marques d'intérêt que l'on venoit

de prodiguer à la duchesse, et que, pour faire cesser ces bruits calomnieux, le roi devoit exiger de madame de la Vallière qu'elle revît une femme qui n'avoit jamais cessé de l'aimer, et dont tout le tort étoit de n'avoir pu se défendre d'un sentiment auquel elle avoit cédé elle-même. Le roi fut touché de cette explication; il aimoit tout ce qui ressembloit à la sincérité; cependant la proposition de forcer la duchesse à recevoir sa rivale lui parut étrange; il la combattit. Madame de Montespan lui répondit qu'il avoit jadis exigé de Madame à peu près la même chose pour madame de la Vallière. Enfin elle insista avec force, elle supplia avec instance, elle ploura, elle menaça de quitter la cour... Le roi étoit amoureux; après beaucoup de résistance, il donna sa parole de faire ce qu'elle désiroit. N'osant hasarder une telle proposition de vive voix, il écrivit à la duchesse pour sui faire cette demande avec des expressions très-tendres, et en même temps avec un ton d'autorité très-marqué. Quand madame de la Vallière recut ce billet, elle Moit seule avec Benscrade; sa surprise égala son chaggin; Benserade, informé par elle, lui conseilla sans hésiter de refuser nettement. Mais il le veut, répondit-elle en gémissant. Non, reprit Benserade, le roi est iuste, il approuvera votre refus; il estimera votre résistance; il est temps de montrer du caractère.... - Ah! Benserade, quand on a eu la foiblesse de trahir tous ses principes, ne seroit-ce pas un tort de plus d'avoir de la fermeté dans une occasion où Pon pourroit en manquer sans crime? -Vous ne devez plus admettre dans votre société une femme dangereuse et perfide, qui vous a trahie avec indignité: votre brouillerie avec elle la déshonore; en la revoyant, vous la justifierez sur les points les-plus essentiels aux yeux du monde; vous perdrez sur le roi cet ascendant de considération que vous venez d'acquérir, vous serez justement accusée d'une foiblesse inexcusable. Vous ôterez l'enthousiasme et toute espèce de zèle à vos nouveaux partisans; vos anciens ennemis, maintenant adoucis et désarmés, prendront contre vous des armes plus dangereuses que celles de la haine : ils ne vous feront

plus l'honneur de vous attaquer avec violence; ils ne montreront qu'un froid mépris, qu'une insultante dérision; ils ne vous persécuteront plus avec emportement, ils' vous anéantiront par le ridicule. Tous ceux qui ne vous sont attachés que par ambition s'éloigneront encore de vous, et pour cette fois ce sera sans retour. Il ne vous restera que le duc de Longueville et moi; et nous ne vous offrirons qu'une amitié stérile, qui ne pourra ni vous être utile, ni vous préserver des regrets amers et superflus'. que vous aurez surement alors. Je sens toute la force de vos raisons, reprit la duchesse en soupirant; mais, mon cher Benserade, vous voulez absolument me faire jouer un rôle important, et j'en suis incapable; j'aurois pu, comme une autre, profiter, pour faire le bien, d'une faveur acquise légitimement; mais, dans ma situation, toute idée d'ambition me fait horreur; mon malheureux nom sera placé sans donte sur la liste ignominieuse des maîtresses des rois.... Mais mon unique consolation est de penser que du moins l'équitable histoire me distinguera, par un

caractère particulier, de ces femmes ambiticuses; qu'elle pe me confondra pas avec. ma rivale, et qu'elle p'accusera de mon, égarement que l'amour. Ainsi, quand je refuserois de revoir madame de Montespan, je n'en prendrois pas plus de crédit, je n'en perdrois pas moins la bienveillance. des intrigans et des ambitieux : car je suis irrévocablement décidée à ne jamais me mêler des affaires, et à vivre toujours dans la solitude. Du moins, dit Benserade, ne dégradez pas votre caractère par une si lâche complaisance. — Que peut - on refuser à celui auguel on a sacrifié son honneur? — Pourquoi vous exposer aux plus étranges humiliations? — Hélas ! je les mérite toutes. D'ailleurs, mon ami, si le roi n'est pas touché de ma soumission, s'il en ahuse, ma retraite est marquée, j'irei pour jamais m'y ensevelir; mais je suis persundée qu'il vent saulement que je recoiva une fois madame de Montespan, afin de fermer la bouche à ceux qui prétendent que; non contente de m'ayoir enlevé la coppr du roi, elle a voulu me faire exiler et s'est opposée à mon rappel. — Je crois

cotte dennière accusation très-fondée...-Et moi, je suis maintenant certaine du contraire..... -- Comment! -- Le roi me donne sa parole qu'elle ne lui a jamais parlé de moi qu'avec estime et tandresse..... --Tendresse! - C'étoit sans doute une afe fectation, mais qui doit prouver qu'elle n'a point fait les noirecurs qu'on lui attribug. - J'admire votre crédulité!... - Nop, je connois maintenant madame de Montespan; elle m'a fait trop de mal pour que je puisse la juger avec indulgence; néanmoins, ie ne dois pas refuser de la justifier des tortsimaginaires qu'on lui impute; et puis, je vous l'ai dit, il le veut! Ah! s'écria Benserade, maluré votre esprit et tant de raison, vous no pouviez jamais avec un tel caractère, éviter de tomber dans les piéges des méchans: vous étiez née pour devenir leur victime!

Malgré cet entretien et l'extrême répugnance que madame de la Vallière éprouvoit à recevoir chez elle madame de Montespan, elle écrivit au rei la réponse suivante:

« Il me seroit impossible, même pour

» regagner votre cœur, de faire ou de dire » une fausseté; ainsi je ne vous dissimu-» lerai pas que je ne croirai jamais à la » sincérité d'une personne qui a trahi la » confiance et l'amitié avec tant d'artifices » et de cruauté; mais je puis me sacrifier » pour vous satisfaire. Je consens à vous » obéir, je recevrai madame de Mon-» tespan. »

Le soir même, madame de Montespan se rendit chez la duchesse. Elle fit une espèce de scène sentimentale; elle l'embrassa à plusieurs reprises et pleura beaucoup. Madame de la Vallière fut froide et silencieuse; elle ne pouvoit être la dupe de ces démonstrations. Cependant une sorte de pudeur l'empêcha de les recevoir avec mépris : elle les trouvoit si viles qu'elle n'osoit témoigner qu'elle en connoissoit toute la fausseté. Il y a des choses que l'on a honte de laisser voir qu'on découvre; il semble que les apercevoir ou les deviner soit une souillure. Cette délicatesse, que beaucoup de gens ne sauroient comprendre, donne souvent aux personnes qui pensent noblement l'apparence d'un aveuglement ou d'une crédulité qu'elles n'ont pas (1).

Madame de Montespan, ayant été reçue par la duchesse sans colère et sans dédain, se vanta partout d'avoir eu avec elle l'explication la plus satisfaisante. Elle se loua avec emphase de sa sensibilité; les uns se moquèrent de la duperie de madame de la Vallière, les autres trouvèrent dans cette conduite de la fausseté et de la lacheté. H faut des formes majestueuses et un appareil très-imposant pour faire admirer à la cour le pardon des injures : c'est une vertu héroïque qu'on n'y applaudit guère que dans les personnes royales; lorsqu'on ne peut lui donner le grand nom de clémence. elle n'y paroît plus qu'une prétention ridicule, ou qu'un manque absolu de caractère.

Le roi, prévenu par madame de Montespan, crut qu'en effet la duchesse s'étoit attendrie en la revoyant. Il tronva dans

<sup>(1)</sup> Presque tous ces détails relatifs au raccommodement simulé des deux rivales sont historiques.

tette conduite de la foiblesse et de l'inconséquence; et cette idée anéantit à ses yeux tout le prix du suonfice qu'il venoit d'obtenir. La duchesse dut extremement sarprise de voir madame de Montespun re-Wenir chez elle, comme autrefois, tous les Boirs, à l'heure où le roi s'y rendoit avec quelques personnes de la société intime de chiadame de la Vallière. En vain cette dermière recutelle sa rivale avèc la plus grande sécheresse, madame de Montespan n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Elle sit consnamment les frais de la conversation, et ne parut jamais si brillante et plus aimable. Mandis qu'elle charmoit le roi panses grâces, sa vivacité et par l'originalité de ses saillies, madame de la Vallière, triste, révense, accablée, souffroit en silence. Loin d'être en état de lutter d'agrémens avec sa rivale, elle he pouvoit éprouver que du découraigement, lorsqu'elle voyoit le roi l'applaudir. Semant dombien elle étoit déjouée, et même abaissée, par la confiance et l'insultante gaîté de madame de Montespan, elle joignoit au tourment de la jelousie le ressentiment qu'une conduite si audaciense

devoit 'nispirer, 'et 'tout l'eniburras que pouvoit causer un role qu'il étoit impossible de soute et dighité.

"Après avoir ravia madame de la Vallière Tout l'avantage d'une situation intéres-Sante, inadame de Montespan se livra sans Contrainte aux mouvemens imperacia d'an Caractère altier, ambitioux et vindicatif: elle calcula que, dans sa position, il étoit pent-Elre plus avantageux de se Tarre craindre que de chercher à se faire aliber. C'est la politique de tous les mauvals cours : elle a pour eux de grands avantages; elle con-Tente Tolgheil et toutes les passions int-Wenses, elle offre des moyens sars, prompts let laciles. Madaine de Montespan ne son-'gea phis'qu'à bighater son pouvoir par la : sishik V alsb sinkbames asing 865 configero 'elle dit au roi qu'elle étoit au fond de l'âme Textremement affligée de la manière séche Det ineme impolie avec laquelle madame de la Valliëre la trafitoiti; mals elle ajouta qu'après la sensibilité qu'elle lui avoit montrée dans leur preinière entrevae, elle ne pouvoit fui savoir mauvais gré de cette conduite inconséquente, qu'elle attribuoit

uniquement à Benserade et au duc de Longueville, dont la duchesse suivoit aveuglément les conseils. Cette confidence artificieuse fit l'impression qu'en attendoit madame de Montespan; mais le roi, avant de s'expliquer, voulut examiner par lui-même si ces soupçons étoient fondés. Ses observations particulières lui firent bientôt connoître que Benserade et le duc de Longueville haïssoient madame de Montespan; on lui rapporta d'ailleurs quelques discours imprudens qu'ils avoient tenus l'un et l'autre. Alors le roi leur retira toute la faveur dont il leur avoit jusqu'à cette époque prodigué les témoignages; et madame de . Montespan, voulant prouver qu'elle étoit l'unique cause de cette disgrâce, se plaignit d'eux à tout le monde, et affecta de les traiter avec la hauteur la plus impérieuse. Elle avoit promis à Lauzun d'employer tout son crédit à faire réussir une affaire importante pour lui; mais Lauzun s'étoit attendri sur le départ de la duchesse, et l'affaire fut manquée au moment où il se croyoit sûr du succès (1). Cette conduite

<sup>(1)</sup> Historique.

violente inspira à tous les courtisans une frayeur respectueuse, qui les réduisit au silence. On détesta le caractère de madame de Montespan; mais on ne se permit ni plaintes ni critiques, et beaucoup de gens intriguèrent pour se réconcilier ou se rapprocher d'une favorite devenue si redoutable. Madame de la Vallière montra dans cette occasion tout le courage que l'amitié donne toujours à une belle âme, elle parla au roi avec force en faveur de ses amis. Louis se garda bien de lui avouer la véritable cause de leur disgrâce; mais il se plaignit de la légèreté de leurs discours, et il montra une ferme décision de ne leur jamais rendre ses anciennes bontés. « Ah! lui dit la duchesse, ce sentiment ne vous appartient pas, il vous est inspiré; mais quel doit être l'ascendant de la personne qui peut altérer à ce point votre équité naturelle! » Ce reproche hardi frappa tellement Louis, qu'il resta un instant interdit et muet; ensuite, prenant la parole : « Vous seule au monde, dit-il, pouvez me répondre ainsi; vous voyez donc que vous avez toujours sur mon cœur le même ascendant, et soyez sûre que nulle autre n'en obtiendra de semblable. » Cette réponse toucha si vivement la duchesse, qu'elle lui parut une explication rassurante des sentimens du roi pour madame de Montespan: elle n'oublia point ce peu de mots; ils revenoient sans cesse à sa mémoire, et plus elle les commenta, et plus elle fut persuadée que le roi, comme elle s'en étoit flattée, lui conservoit au fond de l'âme le même sentiment, et que, ne pouvant estimer madame de Montespan, il finiroit par rompre avec elle.

Cependant Benserade, qui, depuis quelques années, commençoit à sentir le besoin du repos et de la liberté, fut tout-à-fait dégoûté de la cour, lorsqu'il vit qu'il avoit perdu les bonnes grâces du roi; il avoit pour lui un attachement véritable, et l'on n'aima jamais ce prince médiocrement. Benserade, ayant fait l'année précédente l'acquisition d'une maison de campagne à Gentilly, résolut de s'y retirer et de ne plus retourner à la cour. Il exécuta sans délai ce dessein; il partit, et, en arrivant dans sa maison, il prit l'engagement de ne

la plus quitter, en faisant graver sur la porte de son cabinet ces quatre vers:

Adieu, fortune, honneurs; adieu, vous et les votres! Je viens ici vous oublier.

Adieu, toi-même, amour! bien plus que tous les autres Difficile à congédier (1).

La duchesse crut devoir à l'amitié de Benserade de lui donner dans ce moment une preuve éclatante de la sienne. Le lendemain de son depart, elle se'rendit à Gentilly, dans la maison de Benserade, en lui déclarant qu'elle venoit passer six semaines avec lui. Elle persista dans cette résolution, malgré toutes les représentations de Benserade, qui lui détailla tout ce qu'elle devoit craindre en restant si long-temps éloignée de la cour. La duchesse vit chez Benserade une femme intéressante, dont il lui avoit parlé souvent vaguement, mais avec admiration. Madame de \*\*\* étoit fixée à Gentilly avec sa famille, dans une maison voisine de celle de Benserade. Quoiqu'elle fût âgée de quarante-cinq ans, elle avoit encore une beauté frappante; et elle étoit

<sup>(1)</sup> Historique.

surtout remarquable par son esprit, par une gaîté douce et piquante et par le charme de sa société. La duchesse et madame de \*\*\* prirent promptement l'une pour l'antre une tendre amitié. La duchesse savoit que Benserade ayant passionnément aimé madame de \*\*\*, cette dernière lui avoit préféré un homme moins jeune, beaucoup moins aimable, qui n'avoit d'ailleurs ni la fortune ni la naissance de Benserade. Un jour qu'elle la questionnoit à cet égard, madame de \*\*\*, pour satisfaire entièrement sa curiosité, s'engagea à lui conter en peu de mots son histoire; ce qu'elle fit dans ces termes:

« Je suis née en province, à quelques » lieues d'Orléans; mes parens avoient une » fortune considérable, qui se trouva » presque entièrement dissipée à la mort » de mon père. Des dettes immenses, des » créanciers avides et chicaneurs produi- » sirent un tel désordre dans les affaires, » que nous aurions été complétement rui- » nées sans la générosité, l'intelligence et » le zèle d'un de nos voisins : c'étoit M. » de \*\*\*. Ma mère, pour suivre plusieurs

» procès, avoit besoin d'argent; M. de \*\*\* » lui en prêta. Il fit en outre toutes les » sollicitations, toutes les démarches né-» cessaires, et pendant plus de trois ans; » enfin, en nous sauvant quelques débris » de la fortune de mon père, il parvint à » nous assurer un sort modique, mais » honnête. J'avois alors vingt ans. Un petit » héritage appelant ma mère à Paris, elle » m'y conduisit avec elle. M. de \*\*\*, dans » l'espoir de nous être utile, nous y accom-» pagna. Nous logeames chez une de ses. » sœurs. Peu de temps après, ma mère » tomba dangereusement malade, et elle » fut bientôt réduite à la dernière extré-» mité. Alors, en présence de M. de \*\*\*, » elle me parla des sentimens qu'il avoit » pour moi, et que jusqu'alors j'avois » ignorés, et elle m'exprima le désir de me » voir répondre à l'attachement d'un ami » si fidèle, et auquel nous devions tant de » reconnoissance. M. de \*\*\* n'avoit que » trente-quatre ans, et il étoit, par sa nais-» sance, sa fortune, et par la considération » personnelle dont il jouissoit, un parti » très-avantageux pour moi; mais d'ail-

» leurs, quand je n'aurois pas eu pour lui » la plus parsaite estime, il m'eût été im-» possible de résister au dernier vœu d'une » mère mouranté; et j'allois donner à ma » mère l'assurance qu'elle désiroit, lorsque » M. de \*\*\* lui-même s'y opposa. Ne vous » engagez point, me dit-il; la piété filiale » dans ce moment ne vous laisse aucune » liberté. Madame votre mère ne vous » prescrit rien; et si vous avez le malheur » de la perdre, vous pourrez, sans aucun » scrupule, faire un autre choix....-Près » de ce lit où je partage vos douleurs, je » vous jure une amitié de frère, et je sau-» rai m'y borner, si votre cœur, par la » suite, ne me permet pas de me livrer à » d'autres sentimens.

» M. de \*\*\* ne démentit point cette gén nérosité touchante. Ma mère mourut,
n et M. de \*\*\*, sans jamais me parler de
n son amour, devint mon unique protecteur. Il passa six semaines à pleurer avec
moi; ensuite il partit pour notre province, afin d'aller mettre ordre à ses afn faires et aux miennes. Il me laissa à Paris
chez sa sœur, la comtesse de L\*\*\*, veuve

» très-riche et jeune encore, qui voyoit » beaucoup de monde. Nous étions alors » dans tous les troubles de la Fronde; ce-» pendant on vivoit à Paris dans une par-» faite sûreté. Le peuple français, le plus » vaillant de l'univers, en est aussi le plus » doux et le plus aimable, sa haine même » n'est violente que lorsqu'elle est produite » par son amour. Il n'est implacable que » pour les ennemis de ceux qu'il affec-» tionne. Son attachement pour les princes » et son enthousiasme pour le grand Condé, » causèrent surtout son ressentiment con-» tre le cardinal de Mazarin. M. de \*\*\* et » la comtesse sa sœur étoient du parti des » princes; ainsi mon opinion fut fixée par » celle que je leur connoissois. L'esprit de » parti, inspiré par une confiance entière » en ceux que nous aimons, est peut-être » plus ardent que celui qui se forme d'après » nos propres lumières : ce dernier peut » être changé par la réflexion; mais un » sentiment aveugle ne sauroit se modifier, » parce qu'il ne raisonne point.

» Je voyois chez la comtesse les plus » belles femmes de la cour et les hommes

» les plus célèbres par leur esprit et par le » rôle qu'ils jouoient dans le parti des » frondeurs: la duchesse de Longueville, » madame de Châtillon, madame de Mont-» bazon, le grand Condé, le duc de Ne-» mours, le duc de Beaufort, Fosseuse, » Sévigné, Matha, le duc de la Rochefou-» cauld. La conversation étoit toujours » animée. On n'y parloit que d'affaires » d'état, de quelque âge et de quelque » sexeque l'on fût. Plus on avoit d'igno-» rance, plus on décidoit hardiment (1). » On n'entendit jamais tant d'entre-» tiens de générosité sans honneur, tant » de beaux discours et si peu de bon » sens; on ne vit jamais tant d'actions n sans desseins, tant de desseins sans » actions, tant d'entreprises sans ef » fets (2). Ces mouvemens extraordi-» naires occupent fortement tant qu'ils » durent; on peut même, faute de ré-'» flexion et surtout d'expérience, s'enga-» ger vivement dans les différens partis

<sup>(1)</sup> Passage extrait des Mémoires de Nemours.

<sup>(2)</sup> Extrait des Mémoires de la Rochefoucauld.

» àvec des intentions nobles et pures; mais » quand ces orages sont passés, il n'en » reste plus pour les cœurs droits et pour » les bons esprits, qu'un étonnement mêlé » de remords de n'avoir pas tonjours eu » le même dégoût pour des soulèvemens » qui ont causé tant de maux : on retire » néanmoins de ces événemens un grand » bien, celui d'apprécier la paix et la tran-» quillité tout ce qu'elles valent.

» Peu de temps après le départ de M. » de \*\*\*, la comtesse me dit qu'elle atten-» doit incessamment un des parens de feu .» son mari qu'elle aimoit beaucoup, quoi-» qu'il fût Mazarin; et elle ajouta qu'elle » me demandoit en grâce de la seconder s de mon mieux dans le désir qu'elle » éprouvoit de l'engager dans le parti des » princes. Je fus très-flattée de me trou-» ver associée en quelque sorte à des af-» faires d'état. J'attendis avec impatience » ce royaliste, qu'on m'annonçoit d'ail-» leurs comme l'homme le plus aimable et n le plus brillant de la cour : il s'agissoit » de le combattre et de le gagner, et l'on » ne forme jamais froidement de tels pro» jets. Je me promis de lui montrer le plus » grand mépris pour le cardinal, et toute » mon admiration pour M. le Prince (1), » Je sentis bien que pour l'entraîner il ne » sussiroit pas de médire et de louer, j'en-» trevis confusément qu'il faudroit encore » tâcher de plaire, et je m'y préparai pour » le bien de la cause. Il vint : c'étoit Ben-» serade, jeune (il n'avoit pas trente ans), » plein de grâce, d'esprit et de sensibilité, » quoique déjà courtisan et homme à la » mode. Dès cette première visite, je m'a-» perçus que j'avois fixé sur moi son atten-» tion. J'en ressentis une joie secrète, que » j'attribuai à mon zèle pour les princes, » et je devins la personne de mon âge la » plus passionnée du parti. Benserade vint » chez la comtesse avec la plus grande » assiduité; il n'étoit occupé que de moi. » La comtesse n'eut pas de peine à péné-» trer ses sentimens, et elle mit tous ses n soins à les exalter. J'entrai parfaitement » dans ses vues politiques, et quand je me » livrois au plaisir d'écouter Benserade,

<sup>(1)</sup> Le grand Condé.

» quand j'exprimois naïvement ce que j'é-» prouvois, et que, sans contrainte, je lui » montrois la préférence la moins équi-» voque, je pensois n'agir que pour l'in-» térêt de la bonne cause, et je croyois » avoir la finesse et toute la profondeur » de l'homme d'état le plus consommé.

» La comtesse étoit de la société de » Mademoiselle, chez laquelle se rassem-» bloient tous les frondeurs de la cour; » on m'y présenta : la princesse, prévenue » en ma faveur, donna à mon zèle des » éloges qui achevèrent de me tourner la » tête. Je m'imaginai que le meilleur moyen » de les justifier seroit de séduire entière-» ment Benserade. J'étois parvenue à me » persuader que la victoire la plus éclatante » pour notre parti étoit la conquête de » Benserade. En effet, comment ne pas » le croire? Benserade avoit une gaîté si » charmante, il causoit avec tant d'agré-» mens, il faisoit de si jolis vers !.... Ce fut » pour moi qu'il composa ce sonnet célèbre, » qui établit une si grande rivalité entre lui » et Voiture ; leurs deux sonnets, commé » on sait, partagèrent la cour et la ville. » Mais on convint unanimement qu'il y » avoit plus de délicatesse et de sensibilité » dans celui de Benserade. Je dus m'enor-» gueillir de ce jugement, et mon cœur » le confirma. Cependant Benserade ne » m'avoit point encore parlé de son amour; » nous ne nous étions jamais trouvés tête » à tête. Il attendoit une occasion favorable » que le hasard lui procura bientôt.

» M. le Prince avoit fait prendre à ses soldats des tresses et des nœuds de paille, au qu'ils attachoient à leurs bras; aussitôt tous les frondeurs se parèrent de cette espèce d'ornement, et comme le peuple insultoit ceux qui ne le portoient pas, les royalistes n'osèrent plus aller à pied dans les rues ou dans les promenades publiques, et ils ne sortoient qu'en voiture ou lorsque la nuit étoit tout-à-fait tombée (1). Un jour la comtesse me dit que Mademoiselle venoit de lui faire donner un rendez-vous au cours, où elle iroit se promener après le dîner. Il fut décidé que je serois de la partie, et que

<sup>&#</sup>x27;(1) Mémoires de mademoiselle de Montpensier.

, n nous irions à pied. En sortant de table, n je remontai dans mon appartement pour » m'habiller; ensuite j'entrai dans un ca-» binet pour y faire un bouquet de paille, » que je voulois mettre dans mes cheveux. » Je m'assis devant une table, sur laquelle » étoit posée une corbeille remplie de tres-» ses et de brins de paille ; dans ce moment » ma porte s'ouvrit, et je vis paroître Ben-» serade. Ce jour étoit celui de ma fête, et » Benserade m'apportoit un bouquet de » roses. Il mit un genou en terre, et me » présenta d'abord quatre vers, que je lus » rapidement, et qui contenoient la décla-» ration d'amour la plus passionnée. Mon » émotion fut extrême.... Et je pensai que » l'intérêt de l'état me prescrivoit de ne » pas laisser échapper une occasion qui » pouvoit être- décisive.... Après ce que je » viens de lire, lui dis-je, il me semble » que je ne pourrois recevoir et porter » ce bouquet sans prendre une espèce » d'engagement. - Ah! s'écria Benserade, » ne le rejetez donc pas !.... Que faut - 1 » faire pour obtenir un tel bonheur? par-» lez... Comme il disoit ces mots, nous

» entendimes du bruit, il se releva; et à » l'instant même la comtesse entra. Elle » étoit suivie de Bouteville et de Coligny, » ces deux amis généreux de M. le Prince, » qui jadis dans une bataille exposèrent » leurs jours et sacrisièrent leur liberté nour sauver ce héros. La comtesse ve-» noit me chercher pour aller au cours. » Benserade, imaginant que devant des » témoins je n'oserois refuser son bou-» quet, me l'offrit encore; emportée par » le désir d'obtenir un triomphe éclatant, » ou, pour mieux dire, dominée par mon » cœur : J'y consens, lui dis-je, mais à » condition que vous accepterez ceci en » échange, et que vous viendrez au cours » avec nous ; et je lui présentai une tresse » de paille. Benserade interdit me regarda » d'un air stupéfait sans me répondre. Me » refuse2-vous? repris-je. — Ah! s'écria-» il, le puis-je, si vous recevez ces fleurs!... » A ces mots, je pris le bouquet; Bense-» rade me tendit l'un de ses bras, auquel » j'attachai le cordon de paille. La comtesse » transportée m'embrasse, Bouteville et » Coligny sautèrent au cou de Benserade,

n que nous entraînâmes aussitôt, afin de » ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Je » m'appuyai sur .son bras; la comtesse, » Bouteville et Coligny marchoient en » avant. Je les suivois d'un air triomphant, » charmée de ma conquête et de la gloire » que je venois d'acquérir. Quand nous » fûmes dans la rue, j'aperçus une extrême » altération sur le visage de Benserade. » Qu'avez-vous? lui dis-je en souriant. Il » me regarda, serra mon bras contre le » sien: N'interrogez point ma raison, ré-» pondit-il, mais lisez dans mon cœur !... » Cette réponse me troubla; j'aurois pu » lui dire la même chose. Au bout de quel-» ques minutes, nous entrâmes dans le » cours, et nous vîmes, au milieu de la » grande allée, une foule prodigicuse ras-» semblée en groupe, applaudissant avec » enthousiasme en criant : Vivent le roi et » les princes, et point de Mazarin! Nouts » approchâmes, et Frontenac, attaché à » Mademoiselle, nous apercevant de loin, » vint nous dire que cette joie tumultueuse » étoit excitée par Mademoiselle, qui se » promenoit en tenant un éventail auqu'el

» étoit attaché un bouquet de paille, noué » avec un ruban bleu (le bleu étoit la cou-» leur du parti)(1). Le peuple qui nous » entouroit, nous invita à crier point de » Mazarin; ce que nous fimes. Benserade » rougissoit et se taisoit; je lui reprochai » son silence. Je veux bien le rompre, me » dit-il, si vous daignez me parler tout-» à-fait. Je me trouvai prise en ce moment » dans mes propres piéges. Il me fut im4 » possible de résister à l'amour, à la vanité. » Si vous croyez avoir besoin d'une assu-» rance de plus, repris-je, vous ne m'avez » donc pas entendue? A ces paroles si po-» sitives, Benserade, hors de lui, s'écria : » point de Mazarin! point de Mazarin! » C'étoit me répondre. Enivrée d'un tel » succès, je ne pensai qu'à l'effet qu'il pro-» duiroit sur nos amis et sur l'héroine de » la Fronde. On me regardoit d'une ma-» nière si flatteuse; Mademoiselle » sourioit avec un air d'intelligence; je

<sup>(1)</sup> Mademoiselle parut en effet au cours avec ce bouquet, et fut très-applaudie. Voyez ses Mémoires.

» croyois jouer un rôle si brillant !..... Et » Benserade ne voyoit que moi; il étoit » heureux, transporté. Il n'en falloit pas » tant pour tourner la tête d'une provin-» ciale de vingt ans.

» Mademoiselle ne se promena qu'une » demi-heure; aussitôt qu'elle fut partie, » nous quittâmes le cours pour retourner » chez la comtesse. En entrant dans la rue, n Benserade aperçut un de ses amis en » voiture, qui mit la tête à la portière et » qui le regarda avec la plus grande sur-» prise; Benserade palit et baissa les yeux. » Eh quoi! lui dis-je, vous repentez-vous. » déjà? Ah! répondit-il, pouvez-vous de-» venir le prix d'une mauvaise action; » vous qui devriez être la récompense de » la vertu! ne pouvois-je obtenir votre » cœur qu'en manquant de fidélité à mes » amis? Quand vous réfléchirez à ma con-» duite, vous sera-t-il possible de m'estimes » encore? Ces dernières paroles me ren-» dirent à moi-même; je les appliquai à » ma propre situation. Le souvenir de M. » de \*\*\* s'offrit à ma mémoire, et je n frémis..... Benserade ne resta qu'un

» instant chez la comtesse, et lorsqu'il fut » parti je courus m'enfermer dans ma » chambre. Là, me jetant dans un fauteuil: » Grand Dieu! m'écriai-je, qu'ai-je fait? » j'ai osé disposer de moi-même sans l'aveu » de celui qui fut le bienfaiteur de ma mère » et le mien, de celui qu'elle m'a laissé » pour tuteur et qu'elle m'a choisi pour » époux !..... J'ai manqué de reconnois-» sance, et même d'égards, pour le meil-» leur, pour le plus généreux des hommes! » Sans sa délicatesse, il auroit déjà reçu » ma foi; au fond de l'âme je m'étois donnée » à lui; j'ai autorisé ses justes espérances, » il n'a jamais aimé que moi, rien ne le » consolera de mon ingratitude, et pour » prix de tant de constance et de tant de » bienfaits, je ferai son malheur! Non, » non..... Cependant Benserade a reçu » ma parole, je viens de le brouiller avec la » cour et avec son parti; comment pour-» rois-je me dédire?.... Il craint pour lui » mes réflexions; mais quelles seront les » siennes, quand il examinera ma con-» duite? Enfin sa naissance est plus dis-» tinguée que celle de M. de \*\*\*, sa

» fortune est beaucoup plus considérable; » ne pourra-t-il pas croire que je n'ai sa-» crifié qu'à l'ambition un premier enga-» gement que la reconnoissance et mon » respect pour la mémoire de ma mère » doivent me rendre si cher et si sacré? » Cette dernière idée fixa ma résolution. » Je me décidai sur-le-champ à écrire à » Benserade; je lui contai mon histoire » avec la plus parfaite sincérité; je convins » même que je l'aimois; je m'accusai d'im-» prudence et d'étourderie; mais je dé-» clarai avec fermeté que je ne le recevrois » que pour écouter ses justes reproches, » pour pleurer avec lui, et pour lui dire » un éternel adieu. Aussitôt que j'eus » achevé cette lettre, je la fis partir.

» Quand on a fait une démarche honnête, qu'il seroit impossible de rétract er sans tomber dans un profond avilissement, quelque pénible qu'ait été le sacrinice, il ne laisse aucun repentir, nonnumer seulement parce que la conscience est satisfaite, mais aussi parce que touta passion s'amortit avec la perte totale de numer l'espérance. D'ailleurs, je n'avois pas

» donné le temps à l'amour de prendre » un grand empire sur mon cœur. Il est » toujours facile de le vaincre à sa naîs-» sance; c'est quand on balance et quand » on diffère, qu'il est dangereux. Il a moins » de prise sur les caractères vifs et décidés .» que sur les autres. Benserade vint, il » commença par m'accabler de reproches » et par se plaindre avec emportement; il » finit par s'attendrir et par céder à mes » raisons. Je lui permis, et je lui con-» seillai de porter ma lettre à la reine-» mère; je savois que cette princesse, loin » d'être vindicative, avoit toujours montré » de la générosité et de la clémence; et » c'est surtout à ce beau caractère qu'on » a dû le rapprochement sincère des fac-» tions ennemies, et la cessation de tous » les troubles. Benserade rejeta ma pro-» position, et me protesta qu'il renonçoit » sans retour à l'ambition, à la cour, à » l'amour, au bonheur. Il parloit de bonne » foi dans ce moment, mais peu de jours » après il suivit mon conseil. La reine lut » ma lettre, et elle pardonna sans effort n l'erreur d'un moment, dont l'amour

\* étoit la cause et l'excuse. Je ne revis » plus Benserade; j'épousai M. de \*\*\*, » qui m'a rendue la plus heureuse de » toutes les femmes; et si j'eusse préféré » l'aimable et brillant Benserade, j'aurois » souffert tout ce que l'inconstance de » l'homme le plus léger peut faire éprouver » d'inquiétudes, de dépit et de jalousie à » une épouse sensible et fidèle. Benserade » cût été le plus mauvais mari du monde; » mais, revenu des erreurs de la jennesse, » il est aujourd'hui un ami parfait. Je l'ai-» revu pour la première fois il y a deux » ans, et ce fut avec un tendre intérêt. » Je suis fixée dans ce lieu, et Benserade » l'a choisi pour y finir ses jours près de » nous. Je puis sans rougir me rappeler » notre première liaison, et notre amitié » se fortifie encore par le souvenir même » d'un amour que la raison ent le pouvoir » d'éteindre. »

Ce récit fit sur le cœur de madame de la Vallière la plus douloureuse impression; elle trouva dans l'histoire de madame de \*\*\* de grands rapports avec la sienne. Hélas! dit-elle à Benserade, que n'ai-je eu

le courage et la vertu de madame de \*\*\*! que n'ai-je eu ce même respect pour la dernière volonté d'une mère! L'infortuné marquis de Bragelone vivroit encore. Je serois son épouse, et je goûterois maintenant le bonheur inestimable dont je vois ici l'image!.... Je posséderois l'estime et l'admiration de celui qui me sacrifie et qui ne m'aime plus!.... Je n'aurois pas supporté toutes les peines déchirantes qui peuvent accabler une âme sensible et fière, et je serois tranquille sur un avenir qu'il m'est impossible maintenant d'envisager sans frémir!..... Des torrens de pleurs interrompoient ces tristes discours. L'infortunée, toujours poursuivie par les remords, trouvoit dans tous les événemens et dans toutes les circonstances de la vie, des sujets frappans de réflexions accablantes. Elle avoit perdu toute espérance de bonheur et de tranquillité. Elle connoissoit enfin avec certitude ce qu'elle avoit toujours pressenti, que l'âme vertueuse qui n'a pas rempli sa destinée, est pour jamais dévouée au malheur.

Au bout de six semaines, elle retourna à

la cour. Louis avoit applaudi publiquement à la preuve d'amitié qu'elle venoit de donner à Benserade disgracié. Ce prince étoit fait pour aimer de telles actions. Il eut de commun avec son aïeul cette grandeur d'âme, qui, dans les rois, met en honneur toutes les vertus généreuses; et par son approbation, et surtout par son exemple, il acheva de les rendre nationales.

Madame de la Vallière, en arrivant à Versailles, apprit d'étranges nouvelles. M. de Montespan, après de vaines tentatives pour enlever sa femme, avoit fait les scènes publiques les plus bizarres et les plus extravagantes, et le roi venoit de l'exiler. Cette première action tyrannique causa beaucoup d'étonnement à Versailles, et une grande indignation à Paris. Madame de la Vallière ressentit alors un chagrin nouveau pour elle, et qui fut peut-être le plus sensible qu'elle eût encore éprouvé, celui d'entendre blâmer universellement le roi, et avec justice. On oublia combien M. de Montespan étoit ridicule par ses manières, et peu digne d'estime par son caractère et par sa conduite; il ne fut plus à

tous les yeux qu'un mari outragé et traité avec indignité, et tout le monde, attendri sur son sort, ne vit plus dans la victime du despotisme que la personne la plus intéressante. La duchesse, désolée, résolut de parler au roi. Cette semme, si soible et si timide quand il ne s'agissoit que d'elle, cette femme toujours prête à se sacrifier aux volontés de Louis, n'eut pas besoin de se vaincre pour lui faire entendre la voix de la vérité. Elle trouvoit dans son cœur, et dans l'excès même de son amour, tout le courage dont elle avoit besoin. Elle rendit compte au roi sur-le-champ de tout ce qu'on pensoit à Paris sur l'exil de M. de Montespan. Le roi n'interrompoit jamais ceux qui lui parloient en particulier, quelque désagréables que lui fussent les choses ou même les personnes qu'il écoutoit. Ce prince, si imposant en public, ne montroit tête à tête que de la sérénité, de la douceur et une patience inaltérable. Il ne désiroit alors qu'enhardir et bien comprendre. On pouvoit s'expliquer avec vivacité, élever la voix, le contredire; il permettoit tout, soit au désir de se justifier

d'une fausse imputation, soit au dessein de l'instruire ou de lui donner des éclaircissemens utiles. Avec des intentions pures et de la bonne foi, on étoit sûr de captiver son attention, d'obtenir son estime et une décision favorable (1). Il écouta paisiblement madame de la Vallière; et lorsqu'elle eut cessé de parler, il répondit avec embarras qu'il avoit dû punir l'insolence inouie de M. de Montespan; il ajouta qu'il ne l'avoit exilé que pour des discours et des actions d'une telle extravagance, que tout autre souverain, à sa place, auroit montré beaucoup plus de rigueur. Il est vrai, reprit la duchesse, il a fait des folies inconcevables; mais la folie intéresse tout le monde quand elle est causée par un sentiment d'honneur, et par un amour légitime. - M. de Montespan n'est point un homme estimable, et il n'est point amoureux de sa femme; il a depuis long-temps l'intention de se séparer d'elle. — C'est ce que le public ignore. — Qu'importent les vains discours du public! — Vous êtes son

2.

<sup>(1)</sup> Mémoires de Saint-Simon et de Bussy.

maître, mais il est votre juge : vous lui avez donné vous-même le droit d'être sévère. Les premières actions héroïques des rois, loin de servir d'excuse à des foiblesses, ne sont en eux que des garans de l'avenir, et des engagemens solennels pris à la face de l'univers, de marcher toujours d'un pas ferme dans une route si glorieuse. Leurs vertus sont des promesses, et leur exemple a plus de force que les lois. Ils ne peuvent se démentir sans devenir parjures, et sans attenter à leur propre autorité... Concevez donc l'étonnement douloureux qu'on doit éprouver en voyant en vous un ravisseur, et l'oppresseur de l'homme auquel vous enlevez à la fois et son épouse et son honneur!..... Ah! ce n'est pas vous que j'accuse d'une telle action; non, j'en suis sûre, votre cœur la condamne, et la désavoue : grâce au ciel, tout le blâme en retombe sur madame de Montespan! Je la justifierai, dit le roi d'un tou irrité. Vous n'y parviendres pas, reprit la duchesse; on connoît trop votre caractère et le sien, et ce dernier trait met le comble à la haine qu'on lui

porte. Moi-même je la hais enfin : elle est cause des premiers murmures qui s'élèvent contre vous!...... Je pourrois excuser sa perfidie envers moi; mais comment lui pardonner d'affoiblir l'admiration universelle qu'on a pour vous!...... Qu'elle m'enlève votre amour; pourvu qu'elle ne vous ravisse pas celui de vos sujets, je puis souffrir et mourir sans me plaindre!..... Ah! poursuivit-elle en se jetant aux pieds du roi, immolez-moi, j'y consens, mais ne sacrifiez point votre gloire. Conservez ce trésor inestimable des héros, l'unique sujet d'orgueil et la scule consolation qui me. reste: Rappelez M, de Montespan !.... En prononçant ces paroles, elle baignoit de larmes les genoux de Louis, qu'elle pressoit avec force contre sa poitrine; en se précipitant à terre, ses beaux cheveux s'étoient dénoués et retomboient sur ses épaules. Ce désordre, ces pleurs, son attitude, sa beauté, qui ne sembloit faite que pour toucher l'âme, et que la douleur et les larmes rendoient incomparable, tout dans ce moment rappela au roi un souvenir que l'inconstance, même n'avoit pu bannir de

sa mémoire : des sentimens plus solides que l'amour en perpétuoient malgré lui la durée. Les traits légers de l'amour ne gravent point d'empreinte profonde; l'admiration et la reconnoissance laissent des traces ineffaçables. Louis crut voir madame de la Vallière dans le cimetière de Chaillot!..... Il contemploit avec saisissement cette figure touchante, qui sembloit encore être parée de tous les charmes de l'innocence. Il voyoit la fois sa victime et celle qu'il avoit adorée!.... Ce tableau lui rendit l'illusion de ses premiers sentimens, et la tendresse et la pitié ranimèrent tous ses remords..... Confus, pénétré, hors de lui, il ne put retenir ses pleurs; il releva la duchesse, ' qu'il serra contre son sein, en disant d'une voix entrecoupée : Je vais aller signer le rappel de M. de Montespan!..... Dieu! s'écria la duchesse, j'obtiens de vous cet effort généreux!...., Oui, reprit le roi, en pressant sa main dans les siennes, oui, vous ne me parlerez jamais en vain. Cette voix si douce et si chère sera toujours écoutée...... Je ne vous quitterai donc jamais ! dit la duchesse avec un mouvement

passionné. — Promettez-le moi! — J'en fais, le serment. De ce moment j'excuserai tout..... Je serai heureuse..... Je me rappellerai cet entretien, et rien ne pourra plus troubler mon repos et ma félicité. — Je vais vous obéir; je vais signer ce rappel, mais pour vous, uniquement pour vous! et non pour faire cesser des discours téméraires, qui ne pourroient que m'irriter. A ces mots, le roi la quitta, et la laissa an comble de la joie et du bonheur. Dans ce premier transport, elle écrivit à Benserade une lettre qu'elle envoya par un courrier, et qui contenoit ce qui suit:

« Oh! revenez, mon ami, revenez! tout
» est changé. Je suis heureuse, revenez.
» Quelle révolution!...... Enfin il m'a fait
» lire dans son âme!...... Je le savois, je
» vous l'ai dit, qu'il se trompoit lvi-même!
» Ce n'étoit qu'une erreur de l'imagination; mais son cœur!...... ah! soyez-en
» sûr, il est toujours le même; je l'ai re» trouvé tout entier!..... Mon ami! les
» censures du public étoient injustes;
» M. de Montespan a fait des choses qui
» méritoient les plus sévères châtimens;

p le roi n'a voulu que panir son insolence; » il le devoit, et il le rappelle : il n'a jamais » eu l'intention de prolonger son exil..... » Qu'il est grand! qu'il est sensible!.... » Vous ne me reprocherez plus ma timi-» dité; je lui ai parlé avec une hardiesse » qui m'étonne quand j'y pense. Le croirez-» vous? Je me snis emportée jusqu'à lui » faire, sans ménagement, des reproches » amers, qui n'étoient pas fondés!.... Avec » quelle douceur, quelle bonté il m'écou-» toit!..... Vous savez comme il écoute. » Qui jamais sut apprécier mieux que lui » les motifs et le zèle? Qui jamais fut plus » digne d'entendre la vérité, et l'accueillit » mieux?...... Il a tant de lumières et'de » droiture!..... Et avec toute cette gloire » 'éblouissante qui l'environne, quelle bon-» homie, quelle simplicité naturelle et n majestueuse I.... On Fadmire; on Fadore; n mais ne trouvez-vous pas, mon ami, » qu'on n'a jamais bien fait son éloge? il n manque toujours quelque chose de tou-» chant: et d'essentiel aux fouanges qu'on » lui donne; on ne le connoît pas assez. » Comme je le peindrois! Mais qui pourroit

n me croire? Un portrait dont le modèle » ne ressemble à aucun autre, ne paroît » être que l'ouvrage de l'imagination; et » moi-mêmese rois-je en état de présenter » dans tout leur jour ces qualités éminentes » qui l'élèvent au-dessus de tous les rois? » Je ne puis que les entrevoir; je ne puis » qu'en admirer les résultats. Je me con-» sole en pensant qu'il sera loué dignement » par les faits, par l'histoire, par la gran-» deur qu'il imprime à ce siècle, que sans » doute la postérité appellera le sien. Oui, » comme on dit le siècle d'Auguste, nos » descendans diront un jour le siècle de » Louis-le-Grand. Oh! que j'aime la » gloire, quand je vois briller l'éclat qu'elle » répand sur lui! qu'elle me paroît belle, » quand c'est lui qu'elle couronne!... Mon » ami, que mon cœur est plein de lui et » de mon bonheur! Que j'ai besoin d'en » parler avec vous! de vous dire qu'il n'a » jamais été si tendre pour moi, si profon-» dément touché!..... Je l'ai vu se troubler » et pâlir; ses larmes ont coulé; il étoit » tremblant. Lui! ce héros, notre maître, » qui brave, hélas! tous les dangers!...... » Cette main qui tient avec tant de fer» meté les rênes d'un vaste empire, dont
» elle vient de reculer encore les limites,
» cette main puissante trembloit dans les
» miennes!...... Lui, trembler! ô prodige
» de la sensibilité! Et c'est moi qui le
» produis! moi seule! il me l'a dit!......
» Venez donc, vous lui parlerez aussi.
» Pourquoi l'avez-vous quitté sans expli» cation? C'est un tort, mon ami, il vous
» auroit retenu : il vous aime toujours,
» n'en doutez pas; tout le monde ici vous
» regrette, et rien ne peut vous y rempla» cer près de moi. »

Benserade trouva dans cette lettre autant de candeur et de crédulité que d'enthousiasme et d'amour; il y fit sur-lechamp la réponse suivante:

» Souffrez, madame, que je reste dans » ma solitude. Mon attachement pour vous » est encore moins suspect ici qu'où vous » êtes : cette idée me rend plus chère la » retraite à laquelle je me consacre. Vous » êtes bien sûre que je partagerai toujours » votre bonheur; mais avant de vous » féliciter de celui que vous me dépeignez, » je voudrois savoir si madame de Montes» pan est renvoyée et partie. Tant qu'elle
» habitera Versailles, je ne serai point
» tranquille. Cette inquiétude vous paroî» tra, sinon odieuse, du moins bien gros» sière;... daignez songer que j'ai cinquante» quatre ans, et que j'en ai passé plus de
» trente à la cour. »

Après la lecture de ce billet, la duchesse haussa les épaules, en disant: Il n'est que trop vrai que personne, excepté moi, ne connoît le roi !... Cependant, Louis, fidèle à sa promesse, signa, sans délai, le rappel de M. de Montespan. En même temps il lui fit offrir 50,000 écus, que M. de Montespan eut la bassesse d'accepter (1).

Le roi revit madame de Montespan, et il reprit tout l'amour qu'un touchant souvenir venoit de suspendre! ... Il ne se rappela la scène qui s'étoit passée entre lui et la duchesse, que pour se repentir de lui avoir montré trop de sensibilité. Il craignit qu'elle n'eût pris l'espérance d'obtenir le sacrifice de madame de Montespan; il résolut de ne

<sup>(1)</sup> Historique.

pas lui laisser cette illusion; et dans cette pensée, et surtout par embarras, il n'alla point le lendemain chez elle, ce qui surprit douloureusement la duchesse. Le jour suivant il s'y rendit le soir, mais il étoit accompagné de Lauzun et de Béringhen. Il eut l'air le plus froid et le plus distrait, jusqu'au moment où survint madame de Montespan; alors il s'anima, devint aimable, mais il ne jeta pas un seul regardisur la duchesse. De son côté, madame dé Montespan se conduisit de la manière la plus choquante pour madame de la Vallière; elle n'observa même pas avec elle les plus simples égards de la politesse, ne lui adressant jamais la parole, s'occupant du roi avec affectation, lui parlant souvent à l'oreille, avec l'air du mystère ou de la malignité. La duchesse confondue n'étoit vivement frappée que de la conduite du roi : elle ne pouvoit concevoir un changement si prompt. Ses regards supplians cherchojent en vain ceux de Louis; il les redoutoit, et il évita toujours de les rencontrer. Quand le roi sortit, la duchesse se leva pour le suivre ; elle auroit voulu lui dire

un mot tout bas à la porte; mais madame de Montespan accourant et se mettant entre elle et le roi, dit d'un ton de plaisanterie à la duchesse : Je me charge de le reconduire, et jusqu'à la galerie des Princes (c'étoit son logement au château). A ces mots le roi se mit à rire, et sortif. Madame de Montespan le suivit, et la malheureuse duchesse resta debout et pétrifiée près de la porte (1)..... Depuis ce jour, le roi, sentant que la duchesse pouvoit l'accuser d'inconséquence et d'ingratitude, prit pour elle cette espèce d'éloignement (si fatal dans les princes) causé par un insurmontable, embarras, Enjyré d'amour pour madame de Montespan, décidé à no la point sacrifier; ne l'estimant pas, mais enchaîné par sa beauté, maîtrisé par ses vices même, par ses emportemens en tout. genre, par son audace et sa malignité piquante, il prit le parti, non de rompre entièrement avec la duchesse, mais da

<sup>(1)</sup> On a beaucoup adouci les traits de l'impertinence de madame de Montespan envers madame de la Vallière, Voyez les Mémoires du temps.

n'avoir plus pour elle que des égards publics. Il cessa totalement de la voir tête à tête; et en outre, au lieu d'aller chez elle tous les soirs avec ses favoris, il n'y alla plus qu'une ou deux fois la semaine. Les autres jours il alloit publiquement chez madame de Montespan qui, par dérision, invita la duchesse à venir à ses petits comités, en lui disant qu'elle y verroit le roi.

Madame de Montespan, sans pudeur, comme sans principes, étaloit le faste le plus éclatant : elle donnoit des fêtes et de grands soupers; elle recevoit les ministres et s'en faisoit craindre; elle prenoit, malgré le mépris public, toute cette écorce de considération que donnent toujours dans le monde un luxe prodigieux, la faveur d'un souverain, le goût de l'intrigue, et surtout le pouvoir de nuire. Elle ne se méloit point des affaires politiques; le roi ne l'auroit pas souffert : il s'en occupoit trop lui - même pour lui accorder cette espèce d'empire. Outre ses dons particuliers (et presque toujours à son insu), elle se contentoit d'obtenir une multitude de grâces subalternes, non pour se faire

des créatures, mais pour s'enrichir. Elle pensoit qu'à la cour les partisans d'une classe inférieure ne sont bons à rien à la maîtresse d'un roi, qui ne peut jamais être soutenue par l'opinion et par l'estime publique: ainsi, dans ce cas, elle n'obligeoit qu'en vendant ses services. Elle accumuloit des richesses, elle ne payoit rien; de temps en temps elle faisoit acquitter ses dettes par le roi. Elle effaçoit la reine par sa magnificence. Tour à tour elle flattoit, elle trompoit ses amis, et les sacrifioit souvent à un bon mot pour amuser le roi. Elle faisoit trembler ses ennemis, qu'elle perdoit gaîment en les couvrant de ridicules; elle déconcertoit les gens austères par son arrogance et par ses saillies; son esprit satirique n'étoit pas moins redouté que son crédit; personne n'osoit la traiter avec sécheresse; la double crainte qu'elle inspiroit ressembloit au respect, et elle se vantoit d'avoir rétabli, disoit-elle, tous les droits et tous les priviléges de favorite que la duchesse de la Vallière avoit laissés tomber dans l'oubli.

Tandis que madame de Montespan affi-

choit sa faveur avec tant d'orgueil, l'hôtel de Biron étoit désert !... La malheureuse duchesse éprouvoit un étonnement qui suspendoit en quelque sorte la douleur qu'elle auroit dû ressentir; dans une conduite si claire, dans des procédés si peu douteux, elle ne voyoit qu'une énigme inexplicable. Quand Louis étoit évidemment pour elle injuste, ingrat; tout à ses yeux étoit incompréhensible. Elle pleuroit en silence, et elle attendoit l'explication de ce mystère impénétrable. Il finira par me parler, se disoit-elle; il faut l'entendre avant de l'accuser!.... Cet état de délaissement enhardit enfin Lauzun à découvrir un projet qu'il méditoit depuis long-temps. Il redoubla d'assiduité auprès de madame de la Vallière, et il finit par lui demander sa main (1). Madame de la Vallière l'écoutaavec une surprise douloureuse; une seule chose la frappa dans cette proposition, faite par le favori le plus intime du roi. Vous ôtes donc bien sûr, dit-elle en pleurant, qu'il ne m'aime plus, et qu'il renonce à moi

<sup>(1)</sup> Historique.

sans retour?..... Lauzun, parfaitement traité par la duchesse, uniquement à cause de sa lizison avec le roi, s'étoit flatté qu'elle consentiroit à l'épouser; il s'en étoit vanté d'avance. Lorsqu'il sut rejeté par elle, ses ennemis profitèrent de cet événement pour tâcher de lui donner un tort et un ridicule: cette action fut d'autant plus blâmée, que l'on savoit que l'amour n'en étoit pas le motif. Lauzun avoit des affaires dérangées et des dettes immenses, on l'accusa d'avoir voulu sacrifier l'honneur au plus vil intérêt. Madame de Montespan, qui le haïssoit, lui demanda un jour, devant beaucoup de monde, depuis combien de temps il étoit amoureux de madame de la Vallière : Du moment où vous avez été sa confidente et son amie intime, répondit Lauzun. Cette réponse piquante ne déconcerta point madame de Montespan, qui n'avoit jamais l'air de comprendre les choses qui pouvoient l'embarrasser, mais qui ne les oublioit de sa vie. Vous prouverez, dit-elle, qu'il n'est pas impossible, comme on le suppose, de cacher une grande passion, car personne pe s'est douté de celle-là. Au reste,

reprit Lauzun, il n'étoit nullement nécessaire que je fusse amoureux de madame de la Vallière pour l'épouser!... - Eh! quel motif alors auriez-vous eu? - Comment! s'écria Lauzun, obtenir la préférence de la seule femme que le roi ait véritablement aimée!.... Ce mot perdit Lauzun, mais il sauva son honneur. L'enthousiasme excuse ou répare tout, quand il s'accorde avec le caractère et les sentimens qu'on a toujours montrés. Madame de Montespan, confondue et sans réponse pour la première fois de sa vie, jura au fond de son âme de se venger avec éclat. On sait qu'elle en attendit l'occasion avec autant de dissimulation que de patience, et l'on sait avec quelle perfidie et quel succès elle parvint à satisfaire à la fois ses anciens ressentimens et son ambition.

Le duc de Longueville, avec des sentimens beaucoup plus intéressans que ceux de Lauzun, ne fut pas plus heureux que lui; en offrant à madame de la Vallière de l'épouser, il lui proposa de quitter pour jamais la cour, et de renoncer à tous les biens que Louis l'avoit forcée d'accepter. Quoi! lui dit la duchesse attendrie, vous m'aimez encore? — Ah! je n'ai jamais cessé de vous adorer!... — Hélas! pourquoi fautil que vous soyiez le seul homme capable de constance?.... Après cette exclamation si naïve, le duc, înterdit, resta quelques momens sans parley, ensuite il renouvela ses instances. Madame de la Vallière refusa avec estime, mais avec cette fermeté froide qui ne laisse aucun espoir. Le duc, pénétré de douleur, s'éloigna de la cour, et fa't long-temps sans y revenir (1).

Cependant madame de la Vallière ne voyant presque plus le roi, et n'ayant pu, dans l'espace de trois semaines, lui dire un seul mot en particulier, connut enfin qu'elle avoit perdu, non-seulement tous les droits de l'amour, mais encore ceux de l'amitié. Benserade et le duc de Longueville n'étant plus à la cour, il ne lui restoit pas un seul ami véritable. Elle les regretta moins dans ce moment que dans tout autre. Elle savoit à quel point ils eussent trouvé le roi coupable s'ils eussent été témoins de la ma-

<sup>(1)</sup> Historique.

nière cruelle dont elle étoit traitée; tant qu'on aime on ne pourroit, sans un affreux déchirement de cœur, se plaindre aux autres de l'objet de son affection : dissimuler ses torts, donner un tour favorable à ses actions les plus condamnables, et, quand on ne peut les excuser, laisser entendre que des raisons cachées les justifient, enfin défendre avec une éloquence persuasive, ou avec une adresse ingénieuse; voilà des artifices irréfléchis si naturels qu'on les a tous par instinct et de premier mouvement, et avec la plus grande franchise de caractère. Madame de la Vallière s'étomoit et gémissoit loin de tous les yeux; des qu'elle se retrouvoit seule, ses larmes conloient presque sans discontinuité, et souvent même en s'occupant. Quand elle parvenoit à distraire son esprit de sa douleur; son cœur-la ressentoit toujours!.... Un matin, assise vis-à-vis un grand portrait du roi, peint par Rigaud et d'une ressemblance parfaite, elle fixa ses regards sur ce tableau. Voilà donc tout ce qui me reste! dit-elle..... Hélas! sans cesse poursuivie par cette image chérie, je n'ai pas besoin

de la regarder pour la voir toujours!.... O toi, dont tous les traits annoncent là bonté, peux-tu me traiter avec tant de barbarie! Ce n'est plus de l'amour que je te demande; mais ton amitié, peux-tu me ha refuser !... Tu m'as fait promettre de ne te quitter jamais, et c'est pour m'exiler d'une manière plus cruelle! Que suis-je ici sans toi I que puis-je y devenir sans te voir, et si près de toil... Tu n'as pour te rapprocher de moi que si peu de pas à faire, et tu me délaisses, et tu m'oublies! Je ne suis fixée dans le séjour que tu habites que pour entendre parler de ton inconstance, et que pour en être le témoia lu.. Qu'as - tu donc fait de ce cœur généreux et sensible qui séduisit le mien? Je ne te reconnois plus, et c'est mon plus grand tourment ! Non', tu ne saurois, être injuste, inhumain!..... non, c'est toi qui ne me connois pas..... Si tu savois ce que je souffre, si jamais j'avois pu te peindre à quel excès je t'aime, tu viendrois essuver mes larmes et me consoler par ta confiance.... Est - ce donc ma tendresse, même que tu crains? hélas! ne sais-tu pas que, sans la partager, tu peux me satisfaire encore? Je n'exige de toi que de ne plus me fuir et de m'écouter. Viens du moins pour apprendre comme il est possible de t'aimer; tu ne le sauras pas loin de moi!.... Oh! viens! ne me laisse pas m'éteindre et mourir quand tu peux me ranimer par un mot ou par un regard!...

Au milieu de ces tristes pensées, elle n'eut jamais l'idée de quitter encore la cour. Elle n'espéroit plus ni d'étonner ni d'émouvoir le roi par cette action, ni même d'être rappelée. Elle aimoit mieux mourir de douleur sous ses yeux, que de s'arracher d'auprès de lui, sans emporter l'espérance de lui laisser de longs regrets. Pour se dispenser d'écouter enfin la voix de la raison, elle se répétoit qu'elle avoit promis au roi de rester, comme si les traitemens qu'elle recevoit ne la dégageoient pas assez d'un semblable serment. Le découragement produisant en elle l'effet apparent de la résignation, elle subissoit les humiliations les plus étranges, elle s'abandonnoit à sa destinée, afin de ne pas combattre une passion qui avoit pris sur son âme un si funeste empire.

· Elle écrivit au roi uniquement pour se plaindre de ne plus le voir qu'en présence de témoins; ses reproches étoient doux et modérés, mais l'amour se montroit à chaque mot dans sa lettre. Le roi vouloit sans doute conserver toujours pour amie cette femme intéressante, dont il admiroit la douceur angélique et le caractère généreux; mais sa nouvelle passion ne lui permettoit d'envisager de tranquillité que lorsque madame de la Vallière seroit entièrement guérie de l'amour qu'elle avoit pour lui. Alors il sentoit qu'il lui rendroit sans effort toute sa confiance, et qu'elle seroit pour lui l'amie la plus chèreainsi que la plus parfaite. Il crut donc qu'il étoit nécessaire à leur bonheur mutuel de lui ôter jusqu'au plus foible rayon d'espoir. Dans cette idée, et pour se débarrasser enfin de toute contrainte, il eut le courage et la crauté de lui écrire sans aucun détour. Il déclara positivement qu'il ne reprendroit jamais pour elle une passion qu'il éprouvoit pour une autre; il la conjuroit de se borner à l'amitié, le seul sentiment qu'il fût désormais en son pouvoir de lui accorder.

Quoiqu'il semble que cette réponse ne dût rien apprendre de nouveau à la dui chesse, elle lui causa autant de surprise que de douleur. Cette cruelle déclaration anéantissoit toute espérance de ramener le roi, et la main même de Louis avoit tracé cet arrêt irrévocable!...... Ceux dont le cœur a souffert savent l'énorme différence qui se trouve entre la crainte la mieux fondée, celle qui laisse le moins d'espoir à la raison, et la certitude complète!

La duchesse fut tellement accablée de ce dernier coup, qu'il lui sut impossible de récrire au roi. Elle fit fermer sa porte, et passa douze jours dans une solitude absolue. Louis envoya savoir de ses nouvelles, mais il ne vint point : il redoutoit extrêmement de la revoir. La duchesse, mortellement blessée, sortit ensin de ce long accablement. L'indignation, sans la détacher, lui rendit une sorte de fierté. Il me mépriseroit, dit-elle, s'il savoit, qu'après de tels procédés, j'ai l'indigne foiblesse de nourrir encore une passion si malheureuse!... Conservons du moins son amitié!.... Cette dernière idée soutint son courage; elle résté-

thit str sa situation; elle se forma un nouveau plan de conduite, et ce fut pour elle une espèce de consolation. Quand on est au comble du malheur, l'indolence et l'inaction conduisent au dés spoir : rien ne soulage comme un projet extraordinaire ou violent qui occupe l'imagination, et qui surtout impose la néces ité d'agir.

Madame de la Vallière prit la résolution de renoncer à toute espèce de faste, de vivre avec le quart de son revenu, et de donner tout le reste aux pauvres. Elle vendit en vingt-quatre heures le peu de diamans et de bijoux qu'elle avoit encore, à l'exception de ces bracelets précieux, premier don de Louis. Elle congédia la moitié de ses domestiques en leur assurant des pensions. Elle conclut à la hâte avec des ouvriers un marché par lequel elle échangea les superbes tapisseries de ses appartemens et tous ses meubles magnifiques, contre l'ameublement le plus modeste et le moins cher. On ôta de ses salons les lustres, les girandoles, presque toutes les glaces : on n'y conserva que les portraits du roi. En faisant toutes ces choses, elle satisfaisoit

son véritable goût. Cette âme si noble et si bienfaisante avoit toujours méprisé le luxe; mais elle ne pensoit pas sans une joie secrète que cette simplicité rappelleroit au roi avec quelle répugnance elle avoit jadis reçu-ses dons, avec quelle modération elle en avoit joui. Enfin, se disoit-elle, il comparera ces appartemens avec ceux de madame de Montespan; il réfléchira, malgré lui, sur la différence de nos caractères !..... Quand tout fut ainsi métamorphosé dans le vaste hôtel de Biron, la duchesse écrivit au roi. Cette lettre étoit courte, parce qu'elle étoit froide, raisonnable, et qu'on avoit mis beaucoup de temps à la composer. La duchesse mandoit au roi qu'après avoir bien examiné son cœur, elle n'y trouvoit plus que les sentimens qu'il désiroit, et qu'elle se flattoit qu'il reviendroit chez elle sans embarras, puisque désormais elle le reverroit sans trouble et sans émotion.

Ce laconisme et cette tranquillité surprirent le roi, et dans ce cas l'étonnement est toujours mêlé d'une sorte de dépit seeret. On savoit que le duc de Longueville, intéressant par la constance de sa passion, avoit pressé madame de la Vallière d'accepter sa main; on savoit qu'il avoit dû lui proposer de renoncer à la fortune qu'elle tenoit du roi.... Et quoiqu'il eût quitté brusquement Versailles, quelques personnes supposoient encore qu'il avoit obtenu le consentement de la duchesse, et qu'il n'étoit parti si précipitamment que pour terminer des arrangemens d'affaires relatives à ce mariage. Toutes ces idées revinrent à l'esprit du roi, elles blessèrent son orgueil et le troublèrent. Pour la première fois depuis long-temps, il se représenta sons ses véritables traits cette femme charmante qu'il avoit sacrifiée; il la vit telle qu'elle étoit toujours, jeune, belle, touchante, faite pour inspirer un attachement aussi fidèle que celui dont le duc de Longueville lui donnoit une preuve si extraordinaire.... L'amour-propre ranima une sorte de repentir : ce cœur si tendre, si délicat, qu'on avoit déchiré, rejeté, fut presqu'apprécié lorsqu'on pensa qu'il s'échappoit enfin et qu'on l'avoit perdu L... Ce fut avec ces dispositions intérieures que le roi fit dire à la duchesse qu'il se rendroit chez

elle le soir à sept heures, et qu'il seroit seul. La duchesse rassembla toutes ses forces pour recevoir le roi avec calme. Afin de se contenir plus sûrement, elle imagina de faire rompre ce premier tête-à-tête par sa fille, et cette idée lui inspira celle d'un dernier sacrifice, auquel elle n'auroit pu se résoudre sans le désir d'étonner et d'émouvoir le roi. Elle donna à mademoiselle de Blois les bracelets qui lui étoient si chers, et avec un serrement de cœur inexprimable elle les attacha aux bras de cette enfant, Le roi, en entrant dans l'hôtel de Biron, fut vivement frappé du changement qu'il y remarqua partout. Il pensa dans l'instant que ce sacrifice de tous ses dons annonçoit le mariage de madame de la Vallière avec le duc de Longueville. Pour justifier à ses propres yeux l'inconséquence du dépit qu'il éprouvoit, il se dit qu'on auroit dû le consulter. Ce manque de respect lui parut inexcusable. Il se sentit irrité, et surtout contre le duc de Longueville.... Aussitôt qu'il parut dans le salon, mademoiselle de Blois courut se jeter dans ses bras, et presqu'au même instant elle lui

montra les beaux bracelets qu'elle venoit de recevoir. Le roi, excessivement blessé, et confirmé dans ses soupçons, se retourna . vers la duchesse, et lui dit : J'avoue, madame, que tout ceci m'étonne.... Il prononça ces paroles avec une gravité, une sécheresse, et en même temps avec une émotion qui firent tressaillir de joie madame de la Vallière. Il y eut un moment de silence, pendant lequel le roi considéra le salon entièrement remeublé. La duchesse prenant la parole : J'ai donné, dit-elle, ces bracelets à l'un des objets que vous aimez le mieux; n'étoit-ce pas leur première destination?... Sans doute, reprit le roi, et c'est par cette raison que vous auriez dû les garder.... Mais, poursuivit-il, peuton vous demander l'explication du changement étrange que je vois ici? — Je veux vivre désormais dans une retraite absolue; tout ce faste m'étoit inutile; vous savez qu'il m'a tonjours déplu. - Au lieu d'une réponse aussi vague.... j'attendois une confidence.... Louis prononça ces dernières paroles en hésitant et avec un sourire forcé. Comment? dit la duchesse étonnée....

Quoi donc! reprit le roi, voulez-vous m'en faire un mystère? On assure, continua-t-il en rougissant, que vous épousez le duc de Longueville.... Et vous l'avez cru! s'écria la duchesse. A ces mots, elle tira de sa poche une lettre que le duc de Longueville lui avoit écrite en partant de Versailles, et elle la donna au roi, qui la lut sur-lechamp.

Cette lettre désabusa le roi; on même temps elle refroidit son imagination. Il n'y avoit plus de victoire à remporter encore. Il admira la conduite de la duchesse, mais il redevint calme. Cependant la duchesse avoit remarqué son trouble et son mécontentement. Elle imaginoit qu'une vive émotion vient toujours du cœur. Les mouvemens de l'amour-propre les étoient presque entièrement inconnus. Elle reprit sa première illusion sur les sentimens de Louis; elle peusa qu'en soivant avec patience le plan de conduite qu'elle s'étoit tracé, elle retrouveroit avec le temps tout ce qu'elle avoit perdu. Louis promit de revenir aussi souvent qu'autrefois; il tint parole pendant quelque temps, mais presque tonjours madame de Montespan revint avec lui, et loin d'être embarrassée par le contraste que formoit avec sa magnificence l'extrême simplicité de madame de la Vallière, elle en fit des plaisanteries. Elle prétendit que la duchesse ne vouloit que se singulariser: Pour moi, dit-elle, je veux plaire et attirer du monde chez moi: mon calcul est beaucoup plus commun que le sien, mais il vaut mieux.

La seule personne de la cour qui ne ménageat point madame de Montespan fut Madame, brouillée avec elle depuis le retour de la duchesse. Madame, remplie de fierté et naturellement sincère, ne put supporter les manières hautaines de madame de Montespan, et moins encore ses épigrammes piquantes. Elle la traita avec cette légèreté que les princes ont l'art de rendre d'autant plus choquante qu'elle ne paroît être que de la distraction et de l'oubli, et qu'on ne sait comment s'en plaindre. Madame, pour mieux braver la nouvelle favorite, voulut rapprocher d'elle madame de la Vallière; elle lui témoigna un intérêt qui toucha la duchesse. Ces deux personnes se revirent, elles se connurent mieux et s'aimèrent.

Le roi, qui méditoit la conquête de la Franche-Comté, exécuta ce projet au milieu même de l'hiver. Une inquiétude renaissante et terrible vint alors distraire la duchesse de ses mécontentemens particuliers, et des tourmens de la jalousie. Elle ne songea plus qu'aux dangers qui alloient environner le roi. Ses alarmes furent bientôt dissipées. Cette nouvelle guerre ne fut pour Louis qu'une course rapide et triomphale: il fit en trois semaines la conquête de cette belle province. La paix fut l'heureux fruit d'une si brillante expédition. Pendant cette campagne, le roi n'écrivit qu'une seule fois à madame de la Vallière, et un billet bien court et bien froid. Madame de Montespan reçut cinq ou six courriers. Elle s'en vanta, et surtout à sa rivale, sous prétexte de lui porter des nouvelles du roi et de l'armée. Madame de Montespan donna des fêtes éclatantes pour célébrer la paix; Madame de la Vallière alla en secret chercher des pauvres et délivrer des prisonniers: il semble que la gloire, ainsi

que la fortune, donne à l'esprit et au caractère une certaine indépendance et une sorte de franchise qu'on a rarement sans elle; la fierté qu'elle inspire ne permet plus de prendre la pe ine de se déguiser ou de se contraindre. La prospérité ne corrompt pas toujours, mais toujours elle découvre ce qu'on est véritablement : les héros et les parvenus, qui paroissent changés par les succès et par les richesses, ne font souvent que quitter un masque trompeur ou s'affranchir d'une gêne inutile. Le bonheur enhardit, l'adversité réprime; et c'est parce que l'homme a besoin de frein, que l'école sévère du malheur est pour lui la plus sa-Intaire.

Louis, au milieu des éloges et des transports universels qu'excitoient sa nouvelle victoire et la paix, se montra toujours généreux, clément, sensible à l'amour de ses peuples; mais il se livra sans contrainte à son goût pour la magnificence, pour les fêtes, et à sa passion pour madame de Montespan. L'Europe entière retentissoit de ses louanges: non-seulement en France les grands poëtes et les gens de lettres, enrichis par ses bienfaits et honorés par ses suffrages, célébroient, avec autant d'émulation que d'enthousiasme, ses exploits et sa gloire; mais les savans et les littérateurs étrangers, comblés de ses dons et des marques de distinction les plus flatteuses, répétoient son éloge dans toutes les langues diverses de l'Europe. S'il y eut quelque exagération dans ge nombre prodigieux de panégyriques, du moins elle n'ent rien de vil et de ridicule : la reconnoissance la rendoit respectable, et tant de grandeur et de succès sembloient l'autoriser. L'histoire doit être sévère, parce que l'inflexible vérité l'est toujours; mais les contemporains, les sujets surtout des bons rois, doivent être reconnoissans. A-t-on le droit de juger rigoureusement ses bienfaiteurs? L'admiration publique est la récompense des grands ' hommes: ne la leur envions pas, elle leur coûte assez de travaux.

Louis voulut donner encore le spectacle d'un carrousel. Les temps étaient bien changés. Le roi ne portoit plus sur son écu l'emblême touchant de la rose entr'ouverte; il étoit paré des couleurs de madame

· de Montespan. Un des amis de cette dernière lui composa une devise, qui portoit, sur un fond d'azur, une superbe étoile de diamans, entourée d'une multitude d'étoiles d'argent, avec ces mots : Pour la plus brillante et la plus belle. Cette devise, peu flatteuse pour les autres beautés de la cour, ne blessoit cependant pas les règles générales de la galanterie. L'esprit chevaleresque autorisoit à louer sa maîtresse aux dépens de toutes les femmes de l'univers. D'autres mœurs ont produit à cet égard d'adroits ménagemens; mais tant qu'on n'aima qu'une seule semme à la fois, on sit une espèce de profession publique de n'admirer qu'elle. L'inconstance n'est pas une chose nouvelle; du moias alors on ne la prévoyoit pas. Les hommes aimoient avec illusion. Que peut-on leur demander de mieux?

Durant ce carrousel, madame de la Vallière, tristement renfermée dans l'hôtel de Biron; se rappeloit douloureusement ces fêtes ingénieuses dont elle avoit jadis été l'objet. Quel changement affreux! et comment le comprendre, lorsqu'en des-

cendant au fond de son cœur déchiré, elle y retrouvoit encore tout l'amour qui causa ses égaremens! Depuis ce jour, le roi, même en sa présence, ne dissimula plus ses sentimens, et ne parut plus occupé que de sa rivale. La duchesse supporta cette conduite pendant plus d'un an avec une patience inaltérable. Elle avoit perdu tout espoir de ramener le roi; mais elle étoit soutenue par la pensée qu'elle lui donnoit des preuves d'un dévouement sans bornes, sans exemple, et que Louis du moins rendoit justice à un tel attachement. Elle ne jouissoit plus que de l'opinion qu'elle lui supposoit de ses sentimens. Il ne m'aime plus, disoit-elle, mais il sait que personne au monde ne l'aimera jamais comme moi. Le temps et la reconnoissance me rendront un jour sa confiance et son amitié; ne fûtce que dans ma vieillesse, j'aurai encore sur la terre quelques instans de bonheur. Un événement inattendu vint bouleverser son âme et anéantir ses résolutions. Elle prenoit soin depuis long-temps d'une pauvre famille, composée de la veuve d'un gentilhomme de sa province et de cinq enfans. Elle les fit venir de la Touraine pour les établir plus près d'elle, et elle se rendit à Paris pour leur choisir un logement dans le faubourg Saint - Marceau. Elle alla visiter une maison à louer, dont le jardin assez vaste avoit une porte de communication avec celui de la maison voisine. Elle descendit dans le jardin: à peine y fut-elle, qu'elle vit accourir par la porte de communication un enfant de trois ans, beau comme un ange, qui vint en riant à sa rencontre. La duchesse aimoit passionnément les enfans. Elle prit celui-ci dans ses bras, et en le regardant attentivement; elle fut frappée de sa ressemblance avec le roi : elle l'examinoit avec une extrême émotion, lorsqu'une femme de quarante et quelques années, d'une figure agréable et noble, vint aussi de l'autre jardin, et s'avança vers elle d'un air inquiet..... Cette femme étoit madame Scaron...... La duchesse la reconnut, quoiqu'elle ne lui eût jamais parlé; elle l'avoit rencontrée plusieurs fois dans les galeries de Versailles, et elle savoit qu'elle étoit l'amie de madame de Montespan..... Quel

est donc cet enfant? dit-elle d'une voix tremblante, en le regardant fixement et en le posant à terre.... Madame Scaron rougit, ne répondit rien, fit une profonde révérence, prit l'enfant par la main, et se hâta de l'emmener. Elle ferma la porte du jardin, et disparut. La duchesse, saisie d'étonnement, questionna les propriétaires de la maison; elle apprit que madame Scaron n'étoit point connue d'eux sous son véritable nom. On lui dit que cette dame passoit pour être la tante de cet enfant, qu'elle élevoit avec le plus grand soin; que d'ailleurs elle étoit très-solitaire et très-sauvage, et qu'elle ne recevoit personne. Ce mystère singulier, la ressemblance frappante de l'enfant et la liaison de madame Scaron avec madame de Montespan, éclairèrent la duchesse, et lui firent connoître l'entière vérité. Elle devina que madame de Montespan étoit mère aussi, et que l'enfant qu'elle venoit de caresser étoit celui de sa rivale et du roi. Cette découverte l'affligea presque autant que si elle eût jusqu'à ce moment ignoré l'infidélité de Louis. Elle sut jalouse comme amante

et comme mère, et surtout de cette ressemblance parfaite que ses enfans n'avoient pas avec le roi. Hélas! disoit-elle, ce n'est donc pas assez que cette semme artificieuse et perfide m'ait enlevé le cœur du roi, il faut encore qu'elle ravisse à mes ensans la tendresse de leur père! Du moins cette affection sera maintenant partagée !..... Comme elle doit être orgueilleuse de cet enfant, dont la physionomie offre déjà une ressemblance si glorieuse et si chère, et qui disposera si naturellement tous les cœurs à l'aimer! Moi-même, ai-je pu m'en défendre, et pourrois-je encore le regarder sans m'attendrir!.... Heureux enfant !...... Et les miens ne rappelleront que ma honte, ils ne ressemblent qu'à leur infortunée mère!..... Le cœur de la duchesse étoit trop profondément blessé pour qu'il lui fût possible de rensermer une douleur si vive. Après avoir écrit au roi qu'elle n'avoit plus d'amour, elle avoit perdu le droit de se plaindre; cependant elle éclata, elle fit tous les reproches que la passion peut inspirer: Louis l'écouta avec une froide surprise; il l'accusa de caprice et d'inconséquence. Ce

n'étoit rien encore; mais une parole imprévue, une parole foudroyante sortit de sa bouche : il prétendit qu'elle n'avoit jamais eu d'amour pour lui. A ce trait inoui d'ingratitude, la duchesse, frappée d'étonnement, resta sans voix et sans réponse. Le bouleversement entier du monde n'auroit pu lui causer un plus affreux saisissement, une surprise et une stupeur plus terribles...... Pâle, immobile, elle regardoit le roi avec des yeux égarés et fixes..... Si l'on ne répare pas sur-le-champ un grand tort, communément on l'aggrave; quand on ne veut ni expier, ni même reconnoître son injustice, on y met le comble, non par un véritable endurcissement, mais par une espèce de désespoir, ou plutôt de colère, causée par le remords même : on n'est point alors inaccessible à la pitié; c'est au contraire parce qu'elle déchire qu'on la repousse avec humeur et souvent avec dureté. Quoi! dit enfin la duchesse d'une voix concentrée, je ne vous ai point aimée?.... - Non, je n'ai jamais pu triompher de vos scrupules..... — Il est vrai que mes principes m'étoient plus chers que ma vie, et

je vous les ai sacrifiés...... – Jamais vous n'avez eu d'amour. — Je me suis donc vendue parambition?... Ce mot, dans la bouche d'une personne si noble et si désintéressée, déconcerta le roi; mais on ne pouvoit le confondre sans l'irriter. Non, reprit-il, l'ambition ne sauroit dominer les caractères sans énergie. - Par cette maxime, vous flattez-vous d'excuser la vile, l'insatiable avidité de celle que vous me préférez!.... - Madame de Montespan a mérité mon attachement par une passion véritable..... - Plus tendre que la mienne? - Mille fois plus réelle. - Ingrat! s'écria la duchesse, pouvez-vous proférer ce mensonge inhumain, que tous vos souvenirs désavouent? Voulez-vous donc me ravir toute consolation?.... Déshonorée à tous les yeux, privée de votre amour, je n'étois pas encore dépouillée de tout; du moins je pensois qu'il ne vous étoit pas possible de comparer les sentimens d'une autre aux miens; et maintenant vous avez la cruauté de me dire que madame de Montespan sait mieux aimer que moi! Tous ces sacrifices que je vous ai faits sont donc perdus?.... C'est donc, à

vos yeux, par insensibilité que j'ai consenti à recevoir chez moi la femme qui m'a trahie? Ses hauteurs, son arrogance, ses caprices que j'ai supportés avec tant de douceur, vous ne m'en saviez donc aucun gré? J'ai vaincu ma haine, réprimé mes ressentimens, dévoré ma jalousie, caché ma douleur et mon amour, sans exciter votre reconnoissance ou votre compassion? Vertu, réputation, amour-propre, fierté, repos, je vous ai tout immolé, et voilà le prix que j'en reçois!.... Ah! ne valoit-il pas mieux me chasser, m'exiler? Au fond d'un désert, j'aurois pleuré sans contrainte, et je me dirois encore : il cherche en vain dans une autre le sentiment que j'ai pour lui! Quoi! ce sentiment si profond et si tendre n'a pas même suffi pour vous apprendre à connoître l'amour! Vous pouvez être satissait d'un cœur dont l'ambition et la vanité sont les passions dominantes!... Vous n'avez pu perdre le souvenir de ma tendresse, sans oublier aussi comme on aime: ah! jamais, jamais ma rivale ne vous le rappellera ...... A ces reproches si fondés, le roi ne répondit que vaguement, et avec un froid laconisme; il avoit trop de torts pour s'attendrir. Cet entretien l'embarrassoit cruellement; il le termina avec une sorte d'autorité, en priant la duchesse de lui épargner, à l'avenir, des scènes inutiles autant qu'affligeantes. Oui, répondit l'infortunée en essuyant ses larmes, je garderai désormais un éternel silence, je n'ai plus rien à vous dire.

Cette dernière injustice du roi fit sur l'esprit de madame de la Vallière une impression que rien encore n'avoit pu produire. On ne s'affranchit pas en un moment d'un sentiment auquel on se livre sans réserve depuis dix ans; mais lorsqu'il n'est payé que par l'ingratitude, il vient un terme où le cœur enfin révolté en reconnoît toute la folie, et c'est un commencement de guérison. Pour la première fois la duchesse forma un projet bien plus courageux encore que celui de fuir; elle se promit d'essayer de bannir de son cœur un amour si funeste : elle avoit tant soussert de sa sensibilité, elle étoit parvenue à un tel excès de malheur, que pour se former l'idée d'une parfaite félicité sur la terre, elle ne

pouvoit plus imaginer qu'une indifférence absolue. Il y avoit plus de vérité dans cette pensée que dans celle qui nous persuade qu'un sentiment passionné peut seul procurer le bonheur; mais de quelle force on a besoin pour arracher de son âme une passion violente qui n'est plus partagée!... Il faut repousser l'espérance qui renaît si facilement quand on aime; il faut rouvrir soi - même toutes les plaies de son cœur, en se rappelant, pour se guérir, tout ce qu'on voudroit pouvoir oublier; il faut se dépouiller de toute prévention, renoncer à l'indulgence, et juger avec rigueur les procédés et les actions qu'on avoit toujours interprétés favorablement; il faut enfin rompre toutes ses habitudes, et se dévouer pendant long-temps à ne penser qu'à ce qui désespère, à n'agir qu'avec effort et contre toutes ses inclinations. Voilà tout ce qu'il en coûte pour recouvrer la raison: combien il est moins pénible de la conserver toujours!

Madame de la Vallière se retraçoit avec amertume tous les procédés inexcusables du roi; elle pensoit alors qu'il lui seroit

possible de se détacher de lui; mais comment y parvenir, quand elle le voyoit plus admiré, plus digne de l'être que jamais! Tout l'entretenoit de sa gloire : ces arts qu'elle aimoit, la peinture, la musique, la poésie, lui devoient tout leur éclat; il en étoit en quelque sorte le créateur; on ne pouvoit plus faire un pas à Versailles, à Marly, à Paris, sans trouver l'empreinte de sa grandeur, de son goût et de sa magnificence. Versailles étaloit toutes ses merveilles; son salon et sa galerie superbe s'ennoblissoient encore par les trophées de nos victoires (1). Les délicieux bosquets de Marly se formoient, la mécanique venoit de produire un chef-d'œuvre pour les arroser et pour les embellir (2). Le talent de Le Nôtre, animé par la protection de Louis, donnoit à la capitale un jardin majestueux; la religion bénissoit Louis dans ces temples qu'il avoit reconstruits, ou réparés, ou enrichis; grâces à ses bienfaits les sciences pouvoient se perfectionner, on venoit d'a-

<sup>(1)</sup> Peintures de Lemoine et de Lebrun,

<sup>(2)</sup> La machine de Marly.

chever l'Observatoire; et tandis qu'on posoit les fondemens des Invalides, l'architecture préparoit un palais digne d'être habité par les chefs de la nation française. La colonnade du Louvre s'élevoit; le génie puissant qui présidoit à ce règne vivisioit tout à la sois: il illustroit la France d'un bout à l'autre: il avoit rétabli la discipline militaire, il inspiroit Vauban pour désendre et pour garantir nos conquêtes; il faisoit fleurir l'agriculture et le commerce en creusant d'immenses canaux, en formant de nouvelles routes et en peuplant les ateliers de Tours et de Lyon; il fondoit des colonies et créoit une marine redoutable; enfin il polissoit les mœurs, il donnoit de l'élégance aux manières, du charme à la société, et il fixoit à jamais la langue qui servoit à célébrer tous ces prodiges, et qui devoit devenir universelle.

Comment la duchesse pouvoit - elle se refroidir pour celui qui faisoit tant de choses miraculeuses?... Sans cesse l'enthousiasme public détruisoit en elle l'ouvrage si pénible de la raison. Ah! disoit-elle, sans doute il a des torts avec moi; mais je suis française,

puis-je cesser de l'adorer!.... Cependant quelquefois elle se persuadoit qu'elle l'aimoit moins, elle s'en applaudissoit; mais un regard de Louis, un mot qu'elle interprétoit à son gré, lui rendoient toute sa sensibilité naturelle: alors elle se livroit au plus doux attendrissement, comme si elle ent fait une découverte heureuse, et ces illusions passagères ne servoient ensuite qu'à lui faire sentir avec plus d'amertume les plus justes sujets de mécontentement et de douleur. Elle connut enfin tous les tourmens de la jalousie; non - seulement sa rivale étoit adorée, mais Louis ne croyoit être aimé passionnément que par elle!... Madame de Montespan usurpoit à la fois le cœur de Louis et sa reconnoissance!.... Quelles réflexions déchirantes, quel cuisant repentir cette pensée devoit inspirer!

Le roi, en cessant d'aimer madame de la Vallière, n'avoit rien perdu de l'ascendant que l'amour lui donnoit sur elle; il conservoit sur son cour et sur son esprit tous ses anciens droits, et son indifférence même sembloit lui en assurer de nouveaux. La duchesse n'avoit plus la con-

sonnes de la cour, la duchesse de la Vallière et la marquise de Montespan furent de ce nombre. Le roi répandoit partout des libéralités excessives; l'or et les pierreries étoient prodigués à quiconque avoit le moindre prétexte pour lui parler. Madame s'embarqua à Calais; Charles 11 son frère l'attendoit à Cantorbéry. Au milieu des fêtes de cette entrevue, la princesse eut la gloire de conclure le traité, qu'elle rapporta signé (1). Elle retourna triomphante à Saint-Cloud. Dans la fleur encore de la jeunesse et de la beauté, parvenue au plus haut point de la faveur, occupant la seconde place d'un puissant empire; elle envisageoit une longue carrière, aussi éclatante, aussi fortunée qu'illustre, et elle ne voyoit pas la tombe entr'ouverte, où tant d'espérances, en apparence si fondées, alloient pour jamais s'engloutir!..... Un mal subit la réduit tout à coup à l'extrémité. Elle ne s'abuse point sur son état; elle sent qu'il faut mourir, et dans quelques heures, et s'arrachant avec courage à tontes

<sup>(1)</sup> Siècle de Louis xIV.

les illusions qui l'environnent, elle se jette tout entière dans les bras de la religion. Le roi accourt; la duchesse de la Vallière épouvantée, saisie de douleur et d'effroi, se rend aussi à Saint-Cloud. Elle entre dans l'appartement de Madame; elle voit cette princesse, belle encore, mais pâle, mourante, échevelée, sur son lit de mort, s'appuyant sur le sein de madame de la Fayette en pleurs, et tenant sur sa poitrine un crucifix qu'elle regardoit fixement..... Bossuet étoit debout au chevet de son lit... Toute la majesté de la religion sembloit répandue sur la figure imposante de ce prélat auguste, et il ne parloit pas!.... On attendoit en silence et avec saisissement l'exhortation qu'il méditoit et qu'il alloit faire. La chambre étoit remplie des amis de Madame et des personnes attachées à son service.... Tout à coup on tressaille, et l'on tombe à genoux : Bossuet prend la parole!.... « Qu'est - ce que notre être! » s'écrie-t-il; pensons-y bien, Chrétiens, » qu'est-ce que notre être! Dites-le-nous, » ô mort ! car les hommes trop superbes n ne m'en croirojent pas..... O éternel roi » des siècles, votre être, éternellement » immuable, ni ne s'écoule, ni ne se change, » ni ne se mesure; et voici que vous » avez fait mes jours mesurables, et ma » substance n'est rien devant vous (1). » O Dieu! encore une fois, que sommes-» nous! Si je jette la vue devant moi, quel » espace infini où je ne suis pas! si je la » retourne en arrière, quelle suite effroya-» ble où je ne suis plus! et que j'occupe » peu de place dans cet abîme immense » des temps!.... Je suis emporté si rapi-» dement, qu'il me semble que tout me » fuit et tout m'échappe ! Tout fuit en effet! » Et tandis que nous sommes ici rassem-» blés, et que nous croyons être immobi-» les, chacun avance son chemin, chacun » s'éloigne, sans y penser, de tous les » objets de ses affections terrestres, puisque » chacun marche insensiblement à la der-» nière séparation... (2). »

A cette image si vive et si frappante, madame de la Vallière frémit en portant

<sup>(1)</sup> Pseaume 38.

<sup>(2)</sup> Sermon de Bossuet,

sur le roi des yeux baignés de pleurs! Son âme fut si fortement ébranlée, qu'elle se hâta de se retirer dans une pièce voisine, ne pouvant plus commander à son émotion. Elle entra dans le cabinet de toilette de Madame. Dien ! dit-elle en tombant sur une chaise, quel tableau!.... Cette princesse si belle, si jeune, si brillante hier et ce matin encore, elle se meurt, elle va disparoître pour jamais!.... En disant ces paroles, la duchesse jetant les yeux sur une toilette élégante placée vis-à-vis d'elle: Hélas! poursuivit-elle, il n'y a que peu d'heures que cette glace a réfléchi ce visage aimable, où brilloit encore toute la fraîcheur de la jeunesse et de la santé! ce visage maintenant couvert des ombres de la mort!.... Et ces sleurs, préparées pour la parer ce soir, malgré leur fragilité dureront plus que sa vie!.... A ces mots, la duchesse essuya ses yeux baignés de larmes; et ses regards se reportant sur la toilette, elle y aperçut un petit billet cacheté à son adresse : elle frissonne, et déploie cet écrit daté du matin même, et dans lequel Madame lui recommandoit de ne pas oublier de se

rendre le soir à Saint-Cloud à la fête qu'elle comptoit donner. Oh ! quelle fête ! s'écria la duchesse; qu'y verra-t-on, grand Dieu? Au lieu d'une illumination brillante, des cierges mortuaires!.... dans la salle préparée pour la danse, un cercueil!... au lieu d'un bal, des funérailles!... Le billet de Madame finissoit par ces mots: Venez de bonne heure, vous me trouverez seule; j'ai des projets importans dont je suis vivement occupée; je voudrois vous en faire part. Ah! reprit la duchesse, des projets!..... Quelle folie d'en former pour la soirée même du jour où l'on existe encore dans tout l'éclat de la jeunesse!.... Infortunée princesse! que ces projets importans pour toi ce matin, te paroissent frivoles maintenant! et peut - être coupables à l'aspect de l'éternité!... Dans ce moment, on vint avertir la duchesse que Madame alloit recevoir l'extrême-onction. La duchesse rentra dans la chambre; elle entendit encore parler Bossuet; et, le cœur et l'esprit également frappés et touchés, elle quitta Saint-Cloud, poursuivie par des réflexions salutaires, qui devoient

bientôt produire en elle une étonnante révolution.

Madame expira à cinq heures du matin. La duchesse entendit la sublime oraison funèbre de cette princesse, prononcée par Bossuet. Son enthousiasme pour cet incomparable orateur l'engagea à suivre ses sermons; elle ne pouvoit se lasser d'adm irer avec quel courage et quelle éloquence il osoit parler devant le roi contre la guerre et les conquêtes, et devant les couftisans contre l'orgueil et l'ambition. Un jour elle ne put s'empêcher de tressaillir lorsqu'elle l'entendit s'écrier : Oui, oui, je viendrai à vous, 6 pécheurs! avec toute la force, toute la lumière, toute l'autorité de l'Evangile!... (1). Elle redoubla d'attention; mais elle écoutoit en tremblant..... Son cœur s'émut et palpita lorsqu'il prononça ces paroles:

« Une lumière soudaine et pénétrante » brille aux yeux de Madeleine; une flamme » toute pure et toute céleste commence à » s'allumer dans son cœur; une voix s'élève

<sup>(1)</sup> Sermon de Bossuet.

» au fond de son âme, qui l'appelle, par » plusieurs cris redoublés, aux regrets, à » la pénitence (1). » A ces mots, la duchesse joignit les mains, leva les yeux au ciel, et ses larmes coulèrent.... Rentrée chez elle, et méditant sur ce passage: O lumière éclatante et terrible! s'écria-t-elle, je ne fermerai plus les yeux pour ne pas te voir ! O voix divine trop long-temps méprisée!... parle.... je t'écoute enfin!... Ah! je sais trop quel sacrifice tu vas me prescrire! mais je ne puis cesser d'aimer sans un prodige; je te le demande, ô Dieu de bonté! puisque ta puissance est sans bornes. Arrache de mon cœur cet amour coupable qui l'agite et qui le déchire; la fierté, la raison, l'ingratitude même ne peuvent en triompher; les peines les plus amères ne sauroient m'inspirer le courage de m'affranchir; je me suis accoutumée à la douleur; on sait souffrir quand on aime avec passion depuis si long-temps !.... Il me faut une force surnaturelle pour reprendre de l'empire sur moi-même. Ah! s'il est néces-

<sup>(1)</sup> Sermon de Bossuet.

saire d'en avoir pour quitter la vie, en fautil moins pour se détacher de l'objet auquel on avoit consacré son existence? Quoi! je pourrois le voir sans émotion, ce héros qui fait le bonheur et la gloire de ma patrie; je pourrois l'entendre louer sans trouble, m'éloigner de lui sans désespoir; je pourrois consentir qu'un autre cœur fût plus tendre pour lui que le mien!... Révolution incompréhensible! Ah! la religion scule pourra la produire!....

Peu de temps après la mort de Madame, le roi fit la conquête d'une partie de la Hollande. Parvenu au comble de la gloire et de la prospérité, Louis xev venoit de recevoir le surnom de Grand. Quelques jours avant son retour à Versailles, la duchesse de la Vallière fut invitée, par la maréchale de Bellefonds, à se rendre à Paris, pour y assister à la profession de sa fille aînée qui devoit, le lendemain, prononcer ses vœux dans le couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques. Ce renoncement au monde, ce dédain magnanime de la fortune et des grandeurs, n'étoit pas rare dans ce temps, et même parmi les jeunes personnes de la

plus haute naissance; alors on rassembloit ses amis et tous ses parens, qui ne manquoient jamais de se réunir à ces solennités, que la piété rendoit si intéressantes (1). La duchesse alla coucher à Paris chez la maréchale de Bellesonds; sans aimer davantage cette dernière, elle se plaisoit depuis quelque temps dans une famille dont le chef étoit l'homme de la cour le plus vertueux. Le maréchal de Bellefonds joignoit à une piété parfaite de grands talens militaires, et un esprit supérieur; comme tous les gens éclairés et religieux, il avoit des principes austères, inflexibles, et une indulgence inépuisable : il connoissoit la situation de la duchesse; et, touché de ses qualités naturelles, de sa douceur, et même de cette passion coupable qui lui causoit tant de peines, il la plaignoit, et depuis la faveur éclatante de sa rivale, il lui rendoit beaucoup de soins. La duchesse l'estimoit profondément; elle se sentoit disposée dès lors à lui accorder toute sa confiance. Menée

<sup>(1)</sup> Le maréchal avoit une sœur et une fille carmélites.

par la maréchale, elle se rendit aux Carmélites; elle ne connoissoit pas ce convent, elle le voyoit pour la première fois. On la conduisit d'abord dans l'église des religieuses. Elle aimoit mademoiselle de Bellefonds, qui, à vingt-deux ans, avec la dévotion la plus exaltée, avoit toutes les grâces de son âge; la duchesse, touchée et même troublée par l'idée de la cérémonie solennelle qui se préparoit, ne put entrer dans l'église sans une émotion qui devint extrême aussitôt qu'elle eut fait quelques pas.... A l'aspect du chœur des religieuses, un souvenir ancien, mais très-vif, vient se retracer à sa mémoire et frapper son imagination.... Elle pâlit, et croit reconnoître l'église qu'elle à vue jadis dans ce songe étonnant présent encore à sa pensée..... Voilà de chaque côté le même nombre de stalles, voilà les ornemens gothiques de la boiserie, voilà les vitraux de couleur et la forme des croisées.... Mais la tribune mystérieuse doit être élevée et placée sur la porte.... La duchesse se retourne et la découvre !... La grille en est entr'ouverte,... et la duchesse éperdue s'attend à voir ap-

paroître le fantôme majestueux qui, dans son rêve, lui présenta ce voile d'une blancheur éclatante!... Il lui semble qu'elle entend répéter ces paroles : Tu ne trouveras qu'ici le repos et la tranquillité!... Ce n'est plus pour elle une illusion, ou même une prédiction vague et confuse; c'est une invitation réelle et pressante, c'est le ciel qui se déclare et qui s'explique, c'est un ordre positif!... Il faut obéir!... L'idée d'un prodige élève, exalte son âme et la remplit d'enthousiasme; mais elle n'en est pas moins oppressée par la pensée soudaine et terrible d'une éternelle séparation !... Elle éprouve tout le saisissement que pourroit causer l'approche d'une mort imprévue et certaine, dont l'horreur seroit adoucie par la foi la plus ardente et par toutes les consolations de la religion.... Elle se soumet avec conviction, avec transport, et néanmoins son cœur est déchiré.... Dieu l'appelle tout à coup d'une voix impérieuse. L'instant fatal est arrivé.... Elle n'a plus de doute, plus d'incertitudes; mais elle a tout son amour!... Elle s'arrête, et fixant sur la tribune des yeux égarés et

mouillés de pleurs : O Dieu! s'écrie-t-elle, ce n'est point un sentiment affoibli que je dois t'immoler, c'est une passion plus vive que jamais que je te sacrisie.... A ces mots, ses genoux fléchissent, une pâleur effrayante se répand sur son visage, ses yeux se ferment, et elle paroît être aux derniers instans d'une pieuse, mais douloureuse agonie; elle tombe évanouie dans les bras de la maréchale de Bellefonds (1). On la porte dans la salle de communauté. elle reprend ses sens; et tout son courage se ranime en voyant mademoiselle de Bellefonds, cette jeune personne intéressante, qui, sans avoir aucun sujet de repentir et de chagrin, alloit pronoacer avec tant de joie et de sérénité un serment irrévocable!... La maréchale ne réfléchissoit jamais aux choses qu'elle ne comprenoit pas sur-le-champ; elle se contentoit de les juger bizarres ou ridicules, et elle n'y pensoit plus. Elle avoit fait peu d'attention aux

<sup>(1)</sup> Elle crut en effet reconnoître l'église qu'elle avoit vue en songe. Voyez l'abrégé de sa vie à la tête du discours de Bossuet

paroles extraordinaires que madame de la Vallière avoit proférées avant de perdre connoissance; mais les religieuses en étoient très-frappées; elles questionnoient vivement la maréchale, qui leur répondoit simplement que la duchesse étoit extrêmement vaporeuse. C'est ainsi qu'elle appeloit toutes les personnes sensibles ou romanesques.

L'heure fixée pour la cérémonie étant arrivée, on retourna à l'église; l'attention et l'attendrissement de la duchesse furent extrêmes : elle s'identifioit à celle qui renonçoit sans retour au monde, aux plaisirs, aux passions; son cœur battit avec violence quand mademoiselle de Bellefonds prononça ses vœux.... elle faisoit intérieurement le même serment!....

On ne prend point une résolution soudaine d'une telle importance sans éprouver le besoin d'ouvrir son cœur; on aime naturellement à confier une chose extraordinaire: c'est une jouissance de l'amourpropre qui reste encore, alors même que l'on renonce à toutes les autres. Madame de la Vallière choisit pour premier con-

fident le maréchal de Bellefonds, qui lui conseilla de voir et de consulter Bossuet; ce qu'elle fit, mais secrètement. La candeur de madame de la Vallière étoit connue, Bossuet ne douta pas de sa sincérité. Cependant il lui vit tant de passion, tant de regrets déchirans, la résolution qu'elle prenoit étoit si surprenante avec de tels sentimens, qu'il crut devoir lui faire beaucoup d'objections; elle répondit à tout en pleurant, mais avec fermeté; et après une longue conversation, Bossuet n'exigea d'elle que de s'examiner et de réfléchir encore six mois en silence sans parler de son projet. Elle le promit, et tint parole. Cette discrétion lui coûta beaucoup, elle brûloit d'instruire le roi de sa résolution; elle jouissoit d'avance de son étonnement, et de l'idée qu'elle recueilleroit encore l'expression de quelques regrets et peut - être quelques larmes....

Plus silencieuse et plus humble que jamais, la duchesse, bravée par madame de Montespan, négligée par le roi, supportoit avec une patience devenue sublime par ses motifs, l'indifférence du roi, les dédains,

les hauteurs et les caprices insultans de sa rivale; sa douceur avoit pris un caractère de calme et de résignation qui lui donnoit l'air de l'insensibilité : on finit par croire impassibles ceux qui savent souffrir longtemps avec constance; on se dispense de la pitié, lorsqu'il faudroit y joindre l'étonnement et l'admiration. Il semble que nous exigions que la compassion nous soit demandée; il faut l'implorer pour l'obtenir, on ne l'accorde qu'à ceux qui se plaignent. La religion donnoit à la duchesse un courage qui la surprenoit elle-même; son âme sensible et généreuse s'élevoit sans effort vers cet être suprême, source éternelle de bonté, d'amour et de clémence; son repentir, plus vif que jamais, loin d'avoir de l'amertume, n'étoit plus qu'un sentiment consolateur, il l'assuroit de son pardon; elle jouissoit même des regrets involontaires de sa passion malheureuse, son sacrifice en avoit plus de prix; elle supportoit avec calme les désagrémens et les peines de sa situation, elle alloit expier ses fautes, s'affranchir de la honte, et se soustraire à l'esclavage de la cour ; ne conservant plus

d'espérances, elle n'avoit plus de jalousie; et, dégagée déjà des passions violentes, si l'amour l'attendrissoit encore, du moins son cœur n'étoit plus bouleversé par les mouvemens tumultueux de la haine et du ressentiment.

Un des heureux effets d'une piété vive et sincère est de nous délivrer des chagrins frivoles causés par l'ambition, ou par la vanité toujours inquiète et susceptible. Quand on est désabusé des faux biens, presque tous les intérêts de la vie ont perdu leur importance: les mécomptes ne déconcertent point, les contrariétés n'ont plus de prise sur le caractère; on possède la véritable philosophie. On ne sauroit s'agiter pour des bagatelles, on connoît toute la puérilité de l'orgueil, on n'a plus de vaines prétentions; on est indulgent parce qu'on a sondé profondément son propre cœur, et qu'on s'applique chaque jour à se voir sans illusion, à se juger, non-seulement sans partialité, mais avec une extrême rigueur... Et qui de nous, en s'examinant avec sévérité, pourroit être intolérant pour les autres!... On est calme parce qu'on n'a plus

d'incertitudes, qu'on est guidé par une règle invariable, animé par de grandes pensées, soutenu par des espérances sublimes; enfin, on jouit d'un bonheur inestimable, celui d'être toujours d'accord avec soimème et de s'élancer vers le but de ses désirs avec l'assurance de l'atteindre. Heureuse carrière, où l'émulation ne peut jamais produire la jalousie; où ceux qui nous surpassent, loin d'exciter notre envie, obtiennent de nous la plus tendre vénération; où l'on marche sans connoître les rivalités, suivi, admiré par les plus foibles, et constamment encouragé par les plus forts!...

Les six mois de réslexion et de discrétion prescrits par Bossuet à madame de la Vallière s'écoulèrent pour elle dans tous les exercices de la piété la plus servente. Cependant elle y mettoit du mystère, car, ne voulant point encore dire son secret elle auroit craint d'être accusée d'hypocrisie: de toutes les humiliations attachées à de longs égaremens, la plus cruelle peutêtre est de ne pouvoir quitter le vice sans être suspect de sausseté; c'est pourquoi, dans le retour à la vertu, les partis extrê mes

ne pouvant laisser de doutes, coûtent moins que les résolutions modérées. Madame de la Vallière auroit rougi si elle eût été surprise dans ses dévotions particulières, et elle éprouvoit la plus vive impatience de dire publiquement qu'elle alloit se faire carmélite. Ce moment arriva enfin. La duchesse un jour se trouvant seule avec Louis, se décida à lui parler; mais ce fut avec un trouble extrême : elle n'avoit pas prévu l'embarras qu'elle éprouvoit, et son émotion s'en accrut. Louis l'écouta avec surprise, il parut s'attendrir, et la duehesse fondit en larmes; alors le roi combattit un dessein si extraordinaire, mais avec une foiblesse d'expression qui sécha promptement les pleurs de madame de la Vallière: elle répondit d'un ton ferme, que son parti étoit pris depuis long-temps et d'une manière inébranlable. Le roi résléchit un moment, et reprenant la parole, il conjura la duchesse de choisir du moins un couvent moins austère, et lui offrit la plus riche abbaye de France...... (1). Ah!s'écria

<sup>(1)</sup> Historique.

la duchesse, comment pourrois - je conduire les autres, après m'être perdue moimême!....(1). Hélas! poursuivit - elle, en me donnant à vous, l'ambition ne me décida pas; l'avez-vous donc oublié?.... et je pourrois, en renonçant à vous, concevoir des idées de vaine gloire et de domination!.... Le roi n'insista plus; mais il exigea formellement de la duchesse la promesse de rester encore une année à la cour. Elle fut obligée, quoiqu'à regret, de céder à une autorité qu'elle n'avoit jamais su combattre. Mais dès le jour même, ne craignant point de s'engager de manière à ne pouvoir plus se rétracter sans se couvrir de ridicule, elle annonca publiquement sa retraite et le dessein irrévocable d'entrer aux Carmélites. A l'exception du maréchal de Bellefonds, tous ses amis s'affligèrent, et mirent tout en usage pour ébranler sa résolution. Ce fut pour la duchesse un sujet continuel d'impatience de s'entendre répéter sans cesse, comme des conseils lumineux, tous les lieux communs que l'on peut débiter

<sup>(1)</sup> Ses propres paroles. .

contre la vie religieuse; la duchesse avoit beau répondre que, décidée depuis plus de six mois à consommer ce sacrifice, elle avoit dû faire toutes les réflexions qu'on lui présentoit. Le zèle de l'amitié ne lui épargnoit aucune des trivialités que l'on peut dire sur ce sujet; elle fut obligée de supporter l'ennui d'entendre en particulier chaque ami et beaucoup de gens indifférens combattre sa vocation par les mêmes argumens, et presque toujours dans les mêmes termes. Benserade accourut à Versailles, uniquement pour s'entretenir avec madame de la Vallière sur un projet dont il étoit vivement effrayé. Il dit, entre autres choses, à la duchesse, que, sans prendre un semblable engagement, elle pouvoit vivre avec autant de régularité que dans un couvent, et qu'elle devoit rester dans le monde pour l'édifier. Ah! répondit-elle, après le scandale de ma vie, ce seroit à moi 'une horrible présomption de me croire propre à édifier les autres !.... (1).

La conversion de madame de la Vallière

<sup>(1)</sup> Elle fit en effet cette réponse.

intéressa tout le monde à Paris, et fit pen de sensation à la cour, parce qu'en général on n'y crut pas : les uns dirent simplement qu'elle n'auroit jamais le courage de faire à vingt-huit ans un tel sacrifice; les autres prétendirent qu'elle n'annonçoit une si étrange résolution que pour attendrir le roi et dans l'espoir de ranimer ses premiers sentimens : ce fut l'opinion secrète de madame de Montespan; mais elle se garda bien de la montrer; elle eut l'air de croire parfaitement dans cette occasion à la sincérité d'une rivale qu'elle craignoit encore, afin d'accoutumer le roi à cette idée, et afin de rendre plus difficile ou du moins ridicule la rétractation de madame de la Vallière.

Cependant la duchesse, insensible à tous les discours des courtisans, puisoit chaque jour de nouvelles forces dans les entretiens de Bossuet: quelle impression les exhortations sublimes de ce grand homme devoient produire sur cette âme noble, sensible, et si bien préparée par des remords si pressans et par tant de peines!..... La duchesse écoutoit avec avidité cette voix puis-

sante qui tant de fois encouragea la vertu, fit trembler le vice et foudroya l'impiété; cette voix, organe auguste de la vérité, qu'on n'entendit jamais sans fruit ou sans étonnement! Madame de la Vallière se laissoit guider entièrement par ses conseils et par ceux du maréchal de Bellefonds. Elle écrivoit tous les soirs à ce dernier, lorsqu'il étoit à Paris; l'une de ses lettres se terminoit ainsi:

"Dieu est si hon, qu'il me donne de mille manières des consolations infinies, et chaque moment m'enflamme si fortement de son amour, que maintenant je brûle du désir de me donner à lui sans réserve! Quelles grâces! et par où les ai-je méritées!..... Ah! sans doute, ce dévoûment entier qu'il exige de moi, ne sauroit suffire pour reconnoître ses favenrs et pour réparer mes offenses! Je sens pourtant que, malgré l'énormité de mes fautes, l'amour a plus de part à mon sacrifice que l'obligation que j'ai de faire pénitence (1).»

<sup>(1)</sup> Lettre historique à laquelle on n'a rien changé. Voyez la vie de madame de la Vallière,

Madame de la Vallière menoit, depuis plusieurs années, un genre de vie si solitaire, que, sans rien faire de singulier, elle pouvoit consacrer presque toutes les journées à la méditation et à la piété. Cependant elle alloit toujours de temps en temps à la cour. Un matin, le roi partant pour la chasse avec beaucoup de monde, passa devant l'hôtel de Biron, et, s'y arrê-. tant, fit proposer à la duchesse de descendre et de suivre la chasse qui ne devoit durer que le temps d'une promenade; la duchesse y consentit, et montant avec distraction dans la première voiture qui se' présenta, elle se trouva dans une petite gondole, tête à tête avec madame Scaron, et elle aperçut devant elle le roi et madame de Montespan dans une calèche.... (1). Elle eut besoin dans ce moment de toute l'humilité chrétienne pour supporter une semblable situation : il étoit étrange pour elle

qui précède le discours de Bossuet sur sa profession.

<sup>(1)</sup> Historique. Voyez Mémoires de Maintenon.

de se voir en public à la suite du roi et de sa maîtresse, reléguée avec une personne subalterne alors et confidente de madame de Montespan..... La duchesse étoit loin de se douter que cette femme obscure, protégée par sa rivale, devoit un jour la venger et régner légitimement sur la France!.....

Madame de la Vallière gardoit le silence; madame Scaron prit la parole, et parla avec tant de grâce et d'agrément, qu'elle tira la duchesse de sa rêverie, et parvint même à l'intéresser. Bientôt la conversation tomba sur la retraite projetée de madame de la Vallière, et madame Scaron désapprouva surtout le choix du couvent des Carmélites. Comment pourrez-vous, lui dit-elle, vous accoutumer à de telles austérités? Ah! madame, répondit la duchesse, en lui montrant la calèche du roi, si j'y trouve quelques peines, je n'aurai qu'à me rappeler toutes celles que ces deux personnes m'ont fait souffrir (1)!

Cependant la comtesse de Thémine, cette

<sup>(1)</sup> Mémoires de Maintenon.

amie fidèle de madame de la Vallière, lui écrivit pour la conjurer de préférer au couvent des Carmélites une retraite en Touraine; elle ajoutoit que, sous peu de mois, elle iroit la retrouver avec l'espoir de l'emmencr avec elle. Madame de la Vallière fit la réponse suivante:

« Votre amitié n'envisage que la rigueur » de mon sacrifice; elle n'en voit ni les » consolations ni les avantages. Ah! que » m'importe de quitter le monde que je » n'ai jamais aimé, et de renoncer à de » vains amusemens qui me fatiguent? Je » me consacre à l'obscurité; mais combien » ne dois-je pas haïr la célébrité! elle fait » ma honte, elle m'accable de douleur!.... » Quel mérite puis-je avoir en embrassant » la pauvreté? J'ai toujours méprisé le » faste et les richesses. Avant même que » la religion eût achevé de m'éclairer, » ma situation et mes égaremens ont dû » me préserver de l'enivrement des faux » biens; l'éclat, la fortune, les honneurs, » ne furent pour moi que des flétrissures! » Au sein de l'opulence et des grandeurs » humaines, je soupirois après l'oubli,

» j'enviois l'humble médiocrité!..... Je ne » fais donc qu'un seul sacrifice; il est im-» mense, il est vrai, je quitte pour jamais » ce que j'aime!.... jugez par cet effort de » la puissance du sentiment qui me déter-» mine !.... La seule raison me prescrivoit » de me détacher..... Je ne suis plus ai-» mée !...... Mais, après avoir triomphé » d'une telle passion, que deviendroit-on » sans piété?.... Quelle triste victoire, s'il » falloit n'y gagner qu'une insipide indif-» férence !.... Ah! ce cœur si sensible peut » donc enfin, sans égarement, aimer sans » mesure et se fixer avec sécurité!.... Oh! » quel repos on trouve dans un grand sen-» timent, auquel on peut se livrer avec » toute la vivacité de son imagination et » toute l'énergie de son âme! que mes rê-» veries sont délicienses! et la réflexion » n'en sauroit détruire la douceur !.... Rien » n'est illusoire dans la vertu, tout est » réel, tout est durable dans le bonheur » qu'elle procure : ses biens et ses plaisirs » ne s'épuisent point, l'habitude et la per-» sévérance en doublent le prix, parce » qu'elles en augmentent le mérite.... Oui,

» la religion seule peut adoucir l'amer-» tume ou l'horreur des plus cruels souve-» nirs! Elle efface le passé, elle embellit » le présent, elle enchante l'avenir !.... L'a-» venir! je ne l'envisageois qu'avec terreur! » grâce au ciel, il n'est plus redoutable » pour moi! j'ai déchiré le voile funèbre » qui me le cachoit; je le vois, je le con-» temple avec délices; tous mes désirs et » mon cœur s'élancent vers lui... Mais je » jonis du temps qui me sépare de l'éter-» nité; je me prépare un destin glorieux, » immortel!.... Grands de la terre! vic-» times infortunées du temps qui vous » dévore, agitez-vous, tourmentez-vous » pour les frivoles intérêts d'un moment, » loin de vous envier, je vous plains! En, » poursuivant avec ardeur tant de biens. » imaginaires, vous courez aussi d'un pas » rapide vers la tombe, elle est entr'ou-» verte devant vous; en vain vous dé-» tournez les yeux, vous l'entrevoyez en » dépit des erreurs qui vous séduisent; et » cet objet inévitable n'offre à vos regards » gu'un abîme !.... Pour moi, malgré la » foiblesse d'un sexe timide, je puis fixer

» sur la mort un œil intrépide et calme; » que dis - je! elle est chaque jour le sujet » de mes plus douces méditations; je verrai » s'évanouir le songe de la jeunesse, comme » on voit finir un jour orageux: pour l'âme » religieuse, la vieillesse pesante n'est » qu'une nuit paisible suivie d'un réveil en-» chanteur !... Vous me dites, monamie, » que je devrois rester libre, et mener le » genre de vie d'une recluse, vous ajoutez » qu'alors je pourrois faire beaucoup de » bien. Ce projet seroit chimérique, ou du » moins l'exécution en seroit difficile et » pénible : pour remplir avec constance » des devoirs austères, on a surtout besoin » d'exemples; quand tout marche autour » de nous d'un pas égal, quand nous nous » dirigeons tous vers le même but, avec » le même zèle; nous ne sentons point » notre propre fatigue, nous rougirions » de nous ralentir; l'émulation soutient » nos forces; elle entretient l'ardeur de » nos premiers mouvemens : hélas! l'exem-» ple seul peut nous entraîner vers le vice; » quelle sera donc sa puissance, lorsqu'il » nous invite à suivre la vertu?.... Songez

» encore qu'en embrassant la vie religieuse, » je puis être infiniment plus utile aux in-» fortunés qu'en restant dans le monde, » puisque, par le renoncement absolu de » tous mes biens, il m'est possible de leur » donner davantage. Quelle est donc cette » injuste et fausse idée sur les cloîtres, qui » fait dire que ceux qui s'y renferment » sont des êtres aussi complétement inu-» tiles qu'oisifs? Est-ce aux gens du monde » à se récrier sur la perte du temps? eux » qui, même alors que leurs mœurs sont » innocentes, le consument dans des amu-» semens si puérils ou si dangereux! Ah! » quand je serai reçue dans ce saint asile » où je veux passer le reste de mes jours, » j'expierai à la fois les fautes et l'oisiveté » de ma vie passée! Je n'abuserai plus des » facultés de mon esprit et de mon cœur, » je ne profanerai plus ma sensibilité, je » n'agirai plus qu'avec un motif raisonna-» ble ou bienfaisant; je n'aurai plus d'ac-» tivité que pour le bien !.... Etat respec-» table où je serai forcée, pour me con-» former à la loi générale, de ne parler » que pour louer Dieu ou pour servir mes » compagnes, de ne travailler que pour les
» autels ou pour les pauvres, de ne veil» ler que pour chanter les louanges de
» l'Eternel ou pour soigner les malades !....
» O mon Dieu! c'est alors que je jouirai
» de l'existence que je vous dois, j'em» ploierai dignement tous vos dons, et je
» ne pourrai m'en enorgueillir! Dans le
» monde, la régularité chrétienne paroît
» presqu'un prodige; dans le cloître, elle
» n'est qu'un simple devoir : c'est là seu» lement qu'avec la perfection de la con» duite on peut conserver l'humilité.

» Vous vons étonnez que je puisse re» noncer au bonheur de vivre avec mes
» enfans; eh bien! ma tendresse même
» pour eux sussiroit seule pour m'affermir
» dans ma résolution! ils ne rougiront
» point de leur mère, elle aura tout ré» paré! je vais mériter leur estime! mes
» erreurs ne corrompront point ma fille,
» elle jugera de mes regrets, de mes re» mords par mon sacrifice; je tire parti
» d'une grande faute pour lui donner la
» plus frappante des leçons! En me con» sacrant à Dieu, j'acquerrai tous les

» droits de la maternité; indigne de guider » ma fille en restant auprès d'elle, j'in-» struirai sa jeunesse du fond de ma soli-» tude : ce n'est qu'en rougissant que j'ose » dans ce palais lui parler de la vertu! » mais il me sera permis de la recevoir » dans mon cloître, et là, dans ma cellule, » je lui tracerai ses devoirs avec force, avec » autorité. Aurai - je besoin de lui dire » que l'amour et la pompe des grandeurs » ne consolent point de la perte de l'inno-» cence? Cette grille qui doit pour jamais » me séparer du monde, ce voile sacré » qui va me cacher à tous les yeux, seront » plus persuasifs que les plus éloquens » discours. Assurée qu'un jour je serai re-» grettée de ma fille, il me semble que je » l'aime mieux encore, et qu'elle m'appar-» tient davantage !.... Sans doute, depuis » six mois je ne puis regarder mes enfans » sans être profondément attendrie!.... » Mais si le parti que je prends n'avoit » rien de pénible, comment pourrois - je » me réconcilier avec le ciel et avec moi-» même? J'ai donné le plus éclatant scan-» dale, je dois à l'Europe entière l'exemple » d'une grande expiation!.... Oui, je serai » privée chaque jour du bonheur de voir » ou d'attendre les objets de mon affec-» tion.... Il en est un que je ne reverrai » jamais!.... Son nom ne sortira plus de » ma houche!... Il m'en coûtera peu de » garder un silence éternel: que gagnerois-» je à choisir un couvent moins austère, » n'y supporterois - je pas la même con-» trainte? m'y seroit-il permis de parler de .» lui?..... Mais dans tous les instans je » pourrai prier pour son bonheur et pour » sa gloire, avec toute la ferveur d'une » douce confiance!... Oh ! que la charité » chrétienne est consolante et sublime! .» elle nous défend l'oubli! et par le sou-» venir et les vœux, elle nous unit encore » aux objets même dont la religion nous » sépare!...

» Ne me plaignez donc point, mon » amie; songez aux maux dont ma retraite » me délivre; songez que l'ingratitude ne » me fera plus verser de larmes!..... Ah! » c'étoit lorsque je n'avois nul empire sur » moi-même, que je méritois toute votre » compassion. Combien l'amour, les re» mords, la honte et la jalousie m'ont fait » souffrir ! qu'il m'étoit affreux de penser » que tous ceux que je révérois, tous ceux » dont j'ambitionnois le suffrage, devoient » me mépriser!.... Qu'il est doux de sortir » d'un long abaissement, de reconquérir » l'estime et d'obtenir l'approbation de » ceux qu'on n'a jamais cessé d'admirer!... » Hélas! je dois jusqu'au tombeau gémir » de mes fautes, mais je ne suis plus dans » la classe des femmes méprisables; mon » histoire ne sera point une autorité pour ... le vice, elle intéressera les cœurs sen-» sibles et vertueux, on y verra que la » foiblesse produit tous les genres de » peines, et que toutes les consolations, » une victoire glorieuse et la paix de » l'âme, sont les fruits heureux d'un noble » repentir. Adieu, mon amie; venez, je » vous attends avec impatience. Quel plai-» sir j'éprouverai en vous revoyant ! je ne » rougirai plus à vos yeux ! la suite de » ma vie justifiera votre fidèle amitié. » Venez, non pour combattre un géné-» reux dessein, mais au contraire pour » l'approuver et pour applaudir aux sen-

» timens qui le rendent inébranlable. » Cet écrit exprimoit avec simplicité la paix intérieure dont la duches e commencoit à goûter le charme. Comme elle n'avoit dans sa conduite aucune espèce d'affectation, et qu'elle ne parloit plus de son dessein, on crut en général, au bout de quelques mois, qu'elle y avoit renoncé; le roi même le pensa, et ce fut avec joie; il apprécioit enfin une amie si parfaite. Depuis plusieurs mois différens événemens concouroient à l'éclairer sur le caractère de madame de Montespan : il étoit refroidi pour elle; il ne reprenoit point pour la duchesse les sentimens qu'il avoit eus : un amour éteint ne se rallume point; mais le mécontentement que lui causoit madame de Montespan, en redoublant l'estime qu'il devoit à la duchesse, sembloit renouveler toute son amitié pour elle.

Cependant le temps s'écouloit, et madame de la Vallière vit enfin expirer le délai d'un an demandé par le roi. A l'exception de Bossuet et du maréchal de Bellefonds, personne au monde ne se doutoit qu'elle fût à la veille de son départ.... Elle fit en secret demander une audience particulière à la reine, et elle en reçut la permission de se rendre au château au déclin du jour: la duchesse, sachant que le roi ne viendroit pas chez elle dans la soirée, comptoit partir dans la nuit. On étoit au mois de mai. A neuf heures du soir, madame de la Vallière, vêtue d'une robe de bure noire, le visage couvert d'un voile, alla chercher, à pied, une chaise et des porteurs de place, et dans cet humble équipage, elle se sit conduire au château. On l'introduisit chez la reine, et elle trouva cette princesse seule dans son cabinet. La duchesse en entrant relève son voile, et découvre un visage inondé de larmes; elle s'avance en chancelant, et joignant les mains, elle se jette à genoux devant la reine : Je viens, ditelle, implorer un généreux pardon.... Ah! madame, ne me reponssez point!... dans quelques heures je serai pour jamais renfermée dans le couvent des Carmélites!... A ces mots, la reine profondément attendrie, relève la duchesse, et l'embrasse étroitement. Oh! s'écria la duchesse, c'est de ce moment que je me crois véritablement réconciliée avec la vertu!.... Comme elle prononçoit ces paroles, une porte s'ouvrit et le roi parut... Il reste immobile en voyant la duchesse de la Vallière dans les bras de la reine.... Il comprit què la reine recevoit un dernier adieu, cette pensée le fit tressaillir.... Il voyoit la victime de sa séduction et de son inconstance prête à s'ensevelir pour jamais dans le cloître le plus austère.... et il la voyoit dans tout l'éclat encore de la jeunesse... (1). La duchesse avoit rougi en apercevant le roi; ses larmes, le vif incarnat qui coloroit ses joues, le voile de crêpe et l'habit noir qui relevoit encore son éblouissante blancheur, tout, dans cet instant, donnoit à sa beauté un éclat surnaturel... En la contemplant, Louis prit son étonnement et son admiration pour des remords.... il jura au fond de son âme de ne point la laisser partir : c'étoit obtenir sur elle une seconde victoire; l'amour-propre eut peut-être autant de part à cette résolution soudaine, que l'attendrissement et la pitié.

<sup>(1)</sup> Elle avoit vingt-huit ans.

La duchesse ne put se désendre d'un mouvement de joie en apercevant le roi, qu'elle avoit cru ne revoir jamais; elle jeta sur lui le plus tendre et le plus douloureux regard; mais aussitôt, appayant sa bonche sur la main de la reine, et serrant sortement cette main contre son cœur: Adieu, madame, dit-elle d'un ton touchant, et cependant assez serme.... A ces mots, elle s'inclina prosondément, et elle sortit avec précipitation.

Cette apparition du roi avoit jeté dans l'âme de la duchesse un trouble involontaire que sa raison ne pouvoit surmonter. Elle rentra à l'hôtel de Biron; il étoit dix heures du soir. Agitée, tremblante et surtout effrayée d'une émotion qu'elle se reprochoit vivement, elle cherchoit à se distraire en présidant elle-même aux préparatifs de son départ. Ses femmes et ses domestiques, instruits enfin de sa résolution, obéissoient à ses ordres en pleurant; elle n'entendoit autour d'elle que des gémissemens: elle avoit beau répéter, pour calmer leur douleur, qu'elle leur avoit assuré à tous un sort heureux; la reconnoissance

augmentoit les regrets, on ne lui répondoit que par des soupirs et par des sanglots; et la duchesse méloit ses larmes à celles qu'elle faisoit répandre, charmée, peut-être, en secret, d'avoir un prétexte de s'attendrir et de pleurer. A dix heures et demie on entend une voiture entrer dans la cour, et la porte étoit désendue !... O mon Dieu! s'écrie la duchesse en pâlissant, voulez-vous que je subisse encore une cruelle épreuve !... oh ! daignez soutenir mon courage!... En disant ces paroles, elle se leva par un mouvement machinal, comme si elle eût voulu fuir; dans cet instant, ses femmes se hâtèrent de sortir, on annonçoit le roi!... La duchesse retombe dans son fauteuil, Louis s'avance;... mais ce n'étoit plus ce prince indifférent depuis si longtemps, et si froid encore la veille : ses regards, son maintien, son expression, le son même de sa voix, tout étoit changé, tout en lui rappeloit à la duchesse un temps qu'elle vouloit oublier, tout lui retraçoit le charme auquel elle avoit cédé..... Il étoit attendri, suppliant,... il avoit toute la délicatesse, toute la douceur attrayante et

timide que donnent l'incertitude et l'espérance.... Il commença par déclarer qu'il n'avoit jamais accordé son consentement à un projet dont la seule idée lui faisoit horreur; il ajoutoit qu'il avoit tout attendu de l'amitié, et... d'un an de réflexions... Quittez-moi, poursuivit-il, abandonnezmoi, puisque vous ne pouvez retrouver le repos qu'aux dépens de mon bonheur..... Je vous laisse la liberté de m'affliger et de faire le malheur de ma vie; mais je ne vous permettrai point de conrir au vôtre: choisissez une autre retraite, vivez loin de moi, mais restez libre... - Eh! le pourrois-je? m'est-il possible d'être à la fois séparée de vous et maîtresse de mes actions ?... - Eh! pourquoi me fuir?... — Je ne suis plus à moi-même, j'ai juré de consommer mon sacrifice, et, vous le savez, je ne trahis point mes sermens.... — Ce serment est nul, il est barbare, il est impie; avez-vous donc le droit d'abréger vos jours? vous ne supporterez point un tel genre de vie....-Eh! j'ai supporté sans mourir votre changement!... — Ah! n'ayez pas la cruauté de me reprocher mes torts, cet instant de douleur et de crainte vous venge assez!....-Ces austérités qui vous effraient n'ont plus rien de pénible pour moi, j'y suis accoutumée.... - Comment? - Venez vous en convaincre, daignez me suivre. A ces mots, la duchesse se lève, elle prend une clef attachée à sa ceinture, elle s'approche d'une petite porte, elle l'ouvre d'une main tremblante, et elle entre avec le roi dans un cabinet mystérieux qui présente aux yeux étonnés de Louis le triste aspect d'une cellule de carmélite.... On y voyoit pour tout ameublement un cercueil formant un lit, une chaise de paille, et une table d'un bois grossier, sur laquelle étoient posés un crucifix, une tête de mort, une lampe et un livre d'évangiles!... A peine la duchesse eut-elle mis le pied dans cet humble sanctuaire de la religion formé par sa piété, qu'elle reprit tout son courage; il ne lui resta d'un attachement trop tendre encore, que la sensibilité qui peut donner du prix à la victoire, et non la foiblesse qui la rend douteuse ou déchirante. Où me conduisezvous? s'écria le roi, pénétré des plus vifs sentimens de douleur, d'admiration et de

pitié.... Quoi ! ce seroit dans un lieu semblable que la plus intéressante de toutes les femmes passeroit le reste de ses jours! Quoi! tant de jeunesse, de charmes, de douceur et de vertus resteroient ensevelis dans cette affreuse solitude!... et j'en serois la cause!.... Voulez-vous donc, en me quittant, me laisser les remords des tyrans les plus impitoyables!.... Ah! reprit la duchesse, soyez sans remords: je suis heureuse, non de ce bonheur fugitif et fragile qu'on ne goûte qu'en tremblant, qui s'échappe avec rapidité, qui ne peut jamais renaître, et qui ne laisse au fond de l'âme que des regrets amers et des flétrissures,... mais d'un bonheur inaltérable et qui s'accroît avec le temps. Ah! ce bonheur si pur, nul encore n'a pu le définir! Avant-coureur des joies célestes, il est comme elles impossible à dépeindre! il est le seul qui produise à la fois tous les transports de l'enthousiasme et toute la douceur d'un calme parfait!.... Qui peut méconnoître l'essence de l'amour divin à ses effets surnaturels! il exalte l'âme et il la repose, il l'enslamme et il en modère tous les mou. vemens; il la contente pleinement en excitant en elle un ardent désir qui ne peut être satisfait en cette vie; il triomphe de la nature en donnant du charme aux objets les plus sombres et les plus terribles! il embellit les déserts, il anéantit la mort; rien n'est pour lui l'image de la destruction de notre être..... Oui, tout ce qui m'entoure ici, loin de m'inspirer des idées lugubres, ne me parle que d'une heureuse immortalité!.... et ce cercueil qui vous fait horreur, avec quel plaisir, depuis plus d'un an, je m'y repose chaque nuit! l'affreux remords n'a jamais veillé sur cette couche, je vois les anges l'environner, je m'endors doucement sous l'abri de leurs ailes protectrices, et j'ai retrouvé le plus délicieux sommeil!

Tandis que madame de la Vallière parloit avec toute l'énergie que peut donner un sentiment profond et sublime, le roi, frappé d'étonnement, l'écoutoit et la regardoit avec une espèce de ravissement inexprimable; jamais il ne l'avoit trouvée si belle, si noble et si touchante. O mon angélique amie! s'écria-t-il, ne m'abandonnez

point! Restez, pour donner à la cour l'exemple de toutes les vertus; restez pour changer mon cœur et pour le purifier. Vous serez libre de vivre ici comme dans un cloître!.... Je ne vous demande qu'une amitié fraternelle, et je suis prêt à vous sacrifier le sentiment qui nous a désunis.... Consentez à rest9: près de moi, et dans un quart d'heure madame de Montespan recevra l'ordre de quitter la cour, sans retour et sans délai.... Parlez, dites un mot, et je vais avec transport et dans cet instant même signer l'exil de votre ennemie...... A cette offre inattendue, la duchesse tressaille en regardant fixement le roi. Quoi! dit-elle, vous consentiriez à vous séparer pour jamais de madame de Montespan? Ah! n'en doutez pas, reprit le roi, rien ne sauroit me coûter pour vous conserver!.... O mon Dieu! s'écria la duchesse en se précipitant à genoux et en élevant ses bras vers le ciel; mon Dieu! c'est maintenant que je puis croire enfin que vous me pardonncz! je puis vous offrir un digne sacrifice!... Ah! poursuivit-elle, en tournant vers le roi un visage baigné de larmes, priez avec

moi!..... Que nos cœurs, jadis confondus ensemble par une passion coupable, se trouvent réunis par la vertu dans ce dernier adieu!..... que j'emporte le doux souvenir de quelques instans d'une tendresse mutuelle, sans crime et sans foiblesse!..... Priez avec moi!..... que je puisse conserver jusqu'au tombeau cette pensée délicieuse : Nos pleurs coulèrent en même temps, nos âmes se répondirent et s'élancèrent ensemble vers l'Éternel!... oh! priez avec moi! Elle prononça ces paroles avec une douceur et une expression céleste ...... Le roi ne put retenir-ses pleurs; il étoit debout, et l'excès de son attendrissement et de son émotion l'obligea de s'appuyer contre le mur; il mit ses deux mains sur son visage, sans avoir la force de répondre; la duchesse levant les yeux au ciel, avec l'action la plus pathétique : Dieu de bonté, ditelle, je vous confie son bonheur; que son trône, qu'il a décoré de tout l'éclat de la gloire humaine, soit environné désormais de toute la majesté de la religion; que sa grande âme, digne de vous connoître, s'élève jusqu'à vous; qu'il devienne le soutien auguste et le défenseur de la foi; qu'il sente enfin que ce qui est si grand, si consolant, si utile, ne sauroit être une illusion!..... O souverain arbitre de nos destinées, veil-lez sur cet empire et sur le héros qui le gouverne!.... que la renommée de ses vertus et de ses succès parvienne encore jusqu'à moi! que ce soit le seul bruit venu du monde qui puisse interrompre le silence religieux des cloîtres! Oh! que je l'entende toujours, et je n'aurai rien perdu, je n'aurai rien à regretter!.....'

Après cette prière faite avec tant de ferveur, la duchesse ayant encore les mains jointes, resta quelques instans absorbée dans une profonde méditation; ensuite, essuyant ses pleurs, elle se releva, s'approcha du roi, et lui dit avec une voix enchanteresse, mais assurée: Il faut nous séparer! Je vous laisse mes enfans, et je les quitte sans inquiétude!.... Ne nous rappelons désormais nos erreurs que pour les déplorer!.... mais gardons avec délices le ravissant souvenir de la sainte amitié qui préside à nos derniers adieux!...... A ces mots, Louis, inondé de larmes, fléchit un

genou devant elle, et saisissant une de ses mains: Laissez-moi, lui dit-il d'une voix entrecoupée par ses sanglots, laissez-moi rendre ce dernier hommage au seul objet que j'aye aimé!..... Ah! pour mon malheur éternel, je n'ai su vous apprécier qu'au moment où je vous perds pour jamais!... je n'ai plus ni le droit, ni l'espoir de vous retenir!... Il falloit à votre âme un sentiment céleste; adieu! remplissez votre destin sublime!.... je vous admire trop pour vous plaindre; mais je suis accablé de regret et de douleur!.... le ciel sera sans doute aux lieux que vous habiterez, vous y porterez la vertu, la sensibilité, vous y trouverez la paix!.... et moi, privé de vous, je serai poursuivi d'un souvenir qui dessèchera mon cœur en le déchirant : quel objet désormais pourra m'intéresser, me toucher ou me plaire!... Adieu! vous partez, vous renoncez à tout, mais c'est moi seul que vous immolez!..... En prononçant ces paroles, le roi appuya ses lèvres sur la main de la duchesse, ensuite s'élançant brusquement vers la porte, il disparut!..... Il traversa rapidement les appartemens en

tenant son mouchoir sur ses yeux..... Arrivé au bas de l'escalier, il s'arrêta, frappé ' de la pensée douloureuse qu'il ne reverroit jamais cette femme angélique dont il avoit bouleversé la destinée;..... il éprouva la tentation de remonter encore chez elle, non dans l'espoir de changer sa résolution par de nouveaux efforts, mais uniquement pour la revoir, pour regarder encore une fois cet aimable et doux visage..... Sa voiture s'approcha sous la voûte, il se décida à y monter; auparavant, se retournant vers le valet de chambre de confiance de la duchesse, qui l'avoit suivi pour l'éclairer, il lui ordonna de venir le trouver le lendemain matin, en lui annonçant qu'il l'attacheroit à sa personnne; il ajouta qu'il donneroit des pensions à tous les autres domestiques de la duchesse, et il chargea le valet de chambre de lui apporter la liste de tous les infortunés dont, à sa connoissance, la duchesse prenoit soin.

Le roi partit; la duchesse, prosternée dans la cellule, entendit sa voiture sortir de l'hôtel de Biron pour n'y rentrer jamais, et les deux battans de la grande porte se refermer!..... A ce bruit, qui retentit douloureusement sur son cœur, elle interrompit sa prière, en s'écriant : C'en est donc fait!..... je ne le reverrai plus que dans l'éternité! Il me semble que l'univers entiér vient de s'anéantir à mes yeux! avant même de quitter le monde, il n'existe déjà plus pour moi !.... Ses plaisirs, ses illusions, ses espérances, tout vient de s'évanouir!.... La vérité seule me reste! quelle que soit son austérité durant ces jours d'exil, elle paroît douce et consolante lorsqu'on l'a cherchée de bonne foi et qu'on l'embrasse volontairement. Elle n'est effrayante que pour les âmes irrésolues ou vicieuses!..... En disant ces paroles, elle se souleva, et regardant fixement son cercueil: Toutes les souffrances humaines, dit-elle, se termineront là!..... Encore un instant, et une paix immuable va succéder à tant d'agitations!

Cette réflexion calma le trouble de son cœur; elle resta quelques momens silencieuse, les yeux attachés sur son lit funèbre....... A l'aspect de cet objet imposant, les passions s'anéantissent ou se taisent....

La duchesse sortit du cabinet, afin de donner les derniers ordres pour son départ. Tout fut prêt à deux heures après minuit : alors elle passa dans l'appartement de sa fille; cette dernière logeoit depuis deux ans au château avec sa gouvernante; mais la duchesse la retenoit souvent seule à coucher chez elle, et voulant la voir à l'instant même de son départ, elle l'avoit envoyé chercher la veille. Mademoiselle de Blois dormoit du plus profond sommeil; une lampe de nuit éclairoit sa chambre. La duchesse s'approcha doucement de son lit; elle entr'ouvrit son rideau, et, regardant cette enfant charmante, elle répandit un déluge de larmes! Ton réveil sera douloureux, dit-elle; tu demanderas en vain ta mère!..... Elle sera dans un asile paisible et sûr, à l'abri de tous les dangers qui vont environner ta jeunesse..... Je vais me réfugier au port, et je te laisse au milieu des orages! O ma fille! tu sauras les craindre, quand je t'aurai peint tout ce que j'ai souffert!..... Dans ce palais, je t'ai dérobé mes pleurs, je t'ai caché ma honte; dans ma cellule, je t'ouvrirai ce cœur maternel, tu

verras ses profondes blessures; tu verras qu'une courageuse expiation peut les cicatriser, mais que rien n'en efface la trace!.... Adieu, enfant chérie! Hélas! je dois à jamais gémir sur ta naissance; mais Dieu m'ordonne de t'aimer et de te bénir, il me permet de te regretter; la douleur que j'éprouve en te quittant n'est pas sans quelque douceur, du moins elle est légitime!.... Adieu!.... Fasse le ciel que tu sois moins sensible et plus heureuse que ta mère !.... A ces mots, laissant tomber le rideau, elle s'échappa de la chambre en versant un torrent de larmes.... Elle rentra un moment dans son oratoire, elle y reprit à genoux la croix de cristal qu'elle avoit jadis reçue de sa mère, seul ornement qu'elle voulût emporter. Ensuite elle chargea son valet de chambre de confiance de la somme qu'elle destinoit aux pauvres, et de porter à plusieurs d'entre eux des contrats de rentes viagères; elle laissa aussi avec des lettres écrites de sa main quelques diamans dont elle disposoit en faveur de ses amis intimes. Après avoir ainsi exécuté elle-même cette espèce de testament, elle passa dans son salon où, par son ordre, tous ses domestiques étoient rassemblés; elle leur demanda pardon du scandale qu'elle leur avoit donné, et leur fit l'exhortation religieuse la plus touchante. En remplissant tous ces devoirs, elle se ranimoit, et elle sentoit progressivement toutes ses forces renaître. Enfin, au point du jour, elle embrassa ses femmes éplorées; et s'arrachant de leurs bras, elle sortit d'un pas ferme, en disant : Grâce au ciel, me voilà délivrée de tous les biens fragiles que la fortune peut enlever, et dont la mort nous dépouille! je recouvre ensin la paix de l'âme, et ce trésor inestimable ne me sera plus ravi!.... Cependant elle monta en voiture avec un peu d'émotion. Ses domestiques l'avoient suivie jusqu'au bas de l'escalier, leurs pleurs et leurs cris la troublèrent..... Elle fit signe au cocher de partir; il obéit. En passant le seuil de sa porte, mille souvenirs confus lui serrèrent le cœur; elle écarta ceux qu'elle devoit repousser, en fixant sa pensée sur sa fille, et ses pleurs recommencèrent à couler.... Au moment où elle entra dans

l'avenue de Paris, elle aperçut le château, elle frissonna, et détournant aussitôt les yeux, elle baissa le store de ce côté....

Elle étoit seule dans une berline attelée de deux chevaux de remise, et suivie d'un domestique sans livrée; elle n'emportoit du palais magnifique qu'elle venoit d'abandonner, que son cercueil qu'elle vouloit placer dans sa cellule; il étoit enveloppé dans une couverture et attaché derrière sa voiture comme un coffre. Au bout d'une heure de route, elle jeta les yeux sur la campagne; elle admira la fraîcheur de la verdure et la beauté des arbres en fleurs, et cette vue lui fit de la peine; elle soupira : c'étoit un adieu aux champs, aux rians coteaux, à la nature!.... Elle leva les yeux au ciel : C'est là, dit-elle, que je dois fixer mes regards! là désormais se dirigeront tous mes désirs ! ce corps mortel ne sera plus qu'une ombre sur la terre; mon âme agrandie, exaltée, s'en détache dès cette vie, pour jouir avant le temps de sa nature divine et de son immortalité! elle brise les liens qui la captivent, elle franchit l'espace qui la sépare de Dieu, elle s'élance dans son sein et s'y

repose; la foi lui découvre tout ce que la miséricorde suprême lui promet dans l'éternité, et l'amour lui fait posséder déjà le plus précieux de tous ces biens infinis, celui d'aimer Dieu sans mesure!..... Ces pensées la fortifièrent, et l'élevèrent audessus d'elle-même. Elle arriva au monastère des Carmélites à six heures du matin. La supérieure, à la tête de la communauté, vint la recevoir à la porte du couvent; madame de la Vallière se jeta à ses pieds, en lui disant: Ma mère, j'ai toujours fait un si mauvais usage de ma volonté, que je viens la remettre entre vos mains pour ne la plus reprendre (1). On la conduisit à l'église; lorsqu'elle en sortit, elle fit sur-le-champ couper ses longs et superbes cheveux, qu'elle envoya à ses enfans. On abrégea, en faveur de son zèle, les épreuves qui précèdent ordinairement l'entrée au noviciat: elle choisit pour prendre l'habit de novice le troisième dimanche après la Pentecôte, qui fut, cette année (1674), le 2 juin, jour où l'église propose

<sup>(1)</sup> Ses propres paroles.

aux fidèles la parabole du pasteur qui rapporte sur ses épaules la brebis égarée; ce
qui fit le texte du sermon prêché par l'évêque d'Aire: Bossuet et Bourdaloue étoient
absens. Madame de la Vallière prit le nom
touchant de sœur Louise de la Miséricorde (1). Durant l'année de son noviciat,
madame de la Vallière, par sa piété, par sa
ferveur, par son humilité profonde, étonna
la sainteté même; les pieuses Carmélites se
la proposèrent entre elles comme le modèle
le plus parfait de la pénitence.

Le 4 juin de l'année suivante (2), madame de la Vallière prononça ses vœux : à l'exception du roi et de madame de Montespan, toute la cour se rendit aux Carmélites et voulut assister à cette cérémonie solennelle, dont Bossuet immortalisa le souvenir par le plus éloquent discours. L'illustre pénitente se montroit pour la dernière fois, on ne pouvoit plus l'envier ou la haïr; on la vit avec admiration telle qu'elle étoit, belle, modeste, courageuse:

<sup>(1)</sup> Tous ces détails sont historiques.

<sup>(2)</sup> En 1675.

jamais sa figure n'avoit paru și touchante et si noble; sa physionomie, remplie de charme et de douceur, avoit repris toute la sérénité de l'innocence, toute la dignité de la vertu. La reine lui donna le voile noir: madame de la Vallière se mit à genoux pour le recevoir; on la vit seulement alors lever avec timidité les yeux vers la reine; son regard suppliant sembloit encore implorer un pardon qu'elle avoit obtenu. La reine l'embrassa avec l'expression la plus tendre; madame de la Vallière baissa respectueusement la tête, et de douces larmes s'échappèrent de ses yeux...... Tous les cœurs furent vivement émus! Cet attendrissement s'accrut encore, Bossuet parla!...

Après la cérémonie, la reine entra dans le couvent des Carmélites; elle resta près d'une demi-heure enfermée avec madame de la Vallière: en la quittant elle lui promit de revenir souvent la voir, engagement qu'elle remplit avec exactitude jusqu'à sa mort.

Madame de la Vallière, dévouée tout entière à Dieu, se conduisit avec si peu d'effort, qu'au milieu de tant d'austérités elle parut ne faire autre chose que reprendre son premier caractère et suivre son penchant naturel. Elle recouvra avec la paix du cœur une santé parfaite, et, malgré la délicatesse de sa constitution, elle vécut plus de trente ans dans ce monastère. Chérie autant que révérée par sa fille, devenue princesse de Conti, elle termina doucement sa vie dans ses bras (1). Sa mort offrit un spectacle sublime; son âme purifiée se sépara sans violence de sa dépouille mortelle, pour recevoir le prix glorieux de son généreux sacrifice et de ses longs travaux.

FIN.

<sup>(1)</sup> Historique.

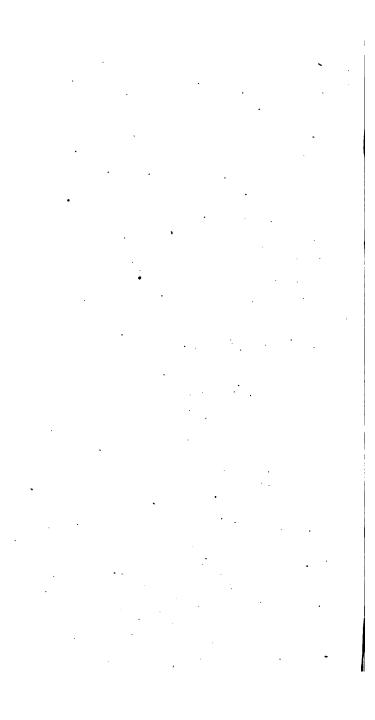

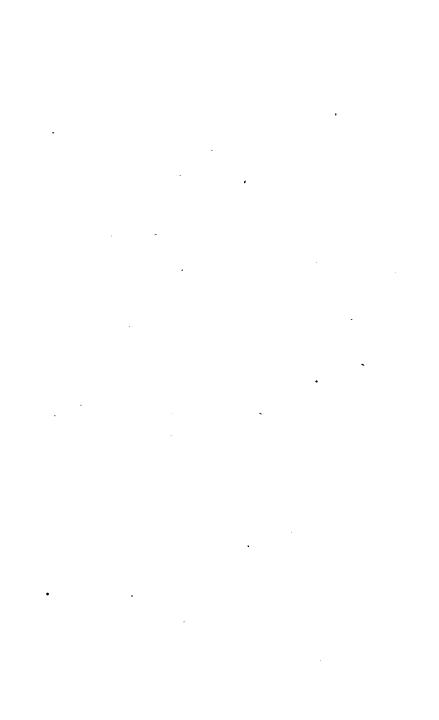

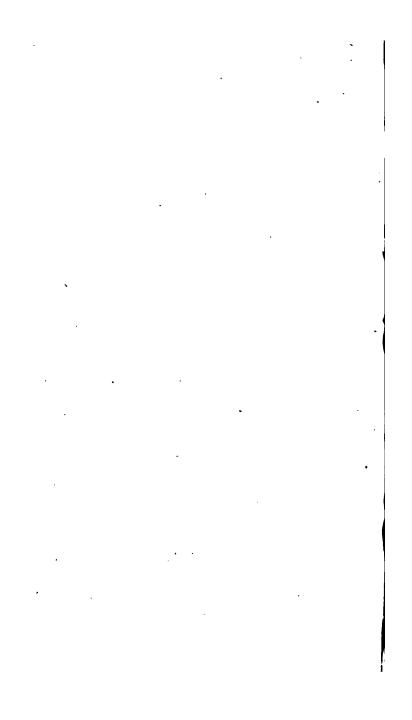

•

**S** 

•

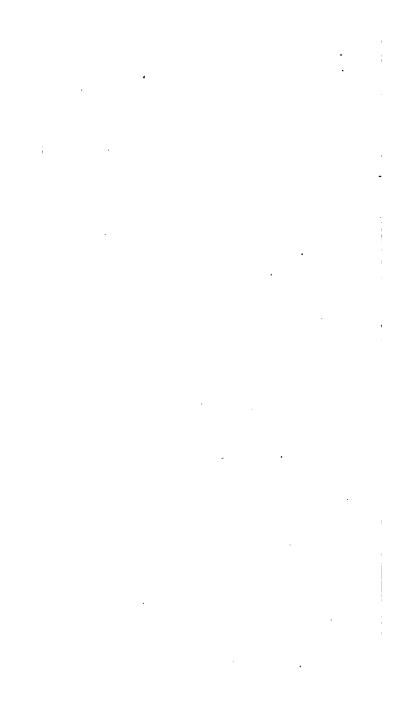

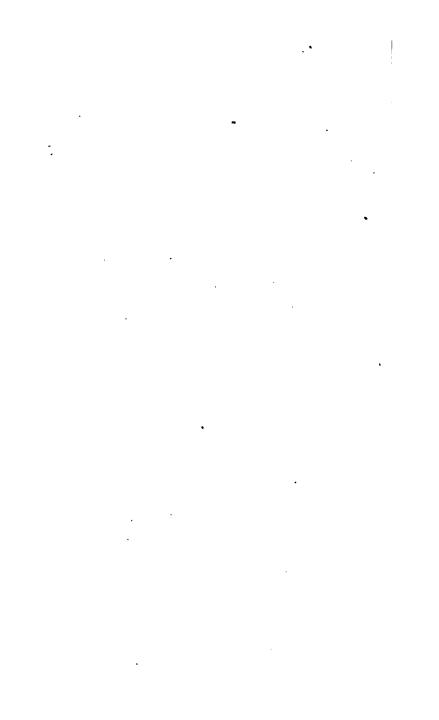

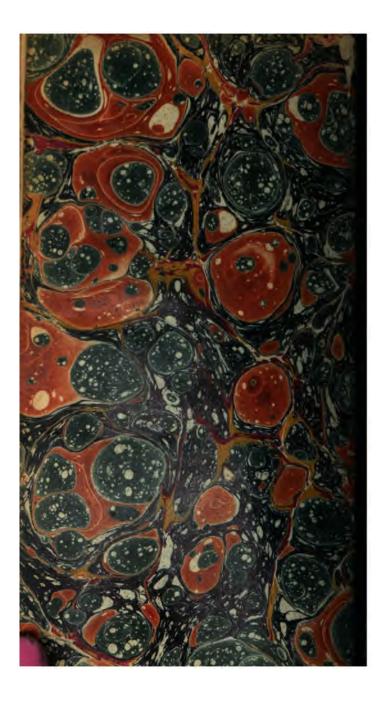

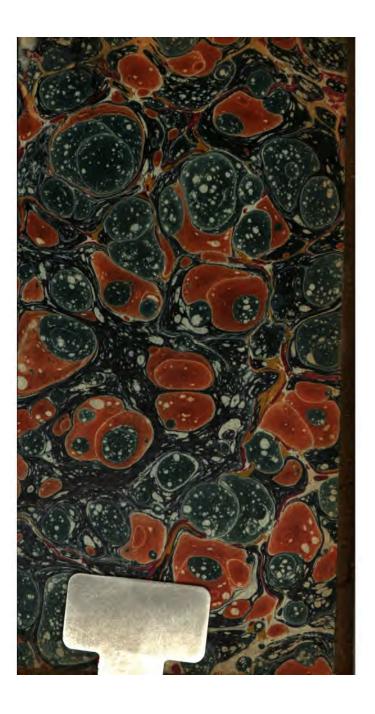

